IDÉE D'UNE
REPUBLIQUE
HEUREUSE:
OU L'UTOPIE

Thomas More, Nicolas Gueudeville



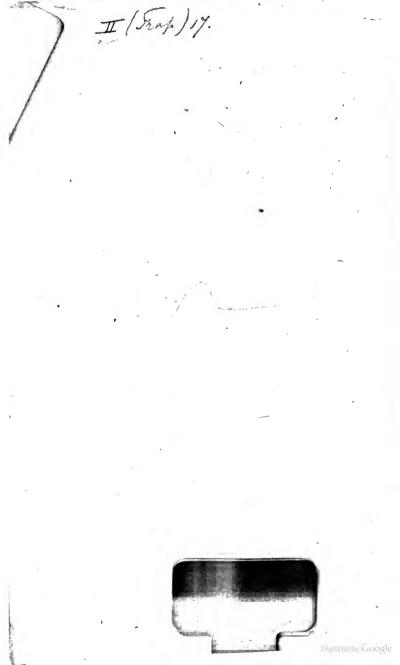

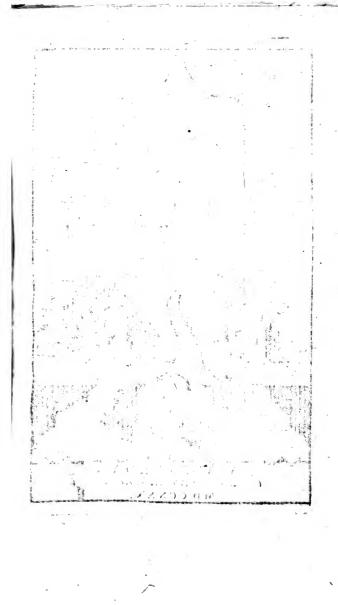



## I D E E

DUNE

REPUBLIQUE HEUREUSE:

## L'U TOPIE

THOMAS MORUS.

Chancelier d'Angleterre.

Contenant le Plan d'une République dont les Loix, les Usages & les Coûtumes tendent uniquement à rendre heureuses les Societez qui les suivront.

Traduite en François

PAR MR. GUEUDEVILLE, Et enrichie de Figures en Taille-douce.



A AMSTERDAM.
Chez FRANÇOIS L'HONORE.





# SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR,

#### GUILLAUME HENRI,

DUC DE SAXE, DE JULIERS, DE CLEVES, DE BERG, D'ANGRIE ET DE WESTPHA-LIE; LANDGRAVE DE THURINGE; MARGGRAVE DE MISNIE; PRINCE ET COMTE DE HENNEBERG; COMTE DE LA MARCK, DE RAVENSBERG, DE SAYN, ET DE WITGENSTEIN, SEIGNEUR DE RAVENSTEINS. &c. &c. &c.

Monseigneur, Je prends la liberté d'offrir à Votre Altesse Se-† RENIS-

#### EPITRE.

RENISSIME l'Utopie du cé-Tebre Th. Morus, Chancelier d'Angleterre que je remets sous la Presse. Cet excellent Livre a été toujours approuvé des Gens de bon goût. Le plaisir que se fait V. A. S. de proteger les Ouvrages qui le meritent, me fait esperer, MONSEIGNEUR, qu'Elle voudra bien recevoir celui-ci avec cette bonté qui lui est si ordinaire. Le desir qu'avoit son illustre Auteur de contribuer au bonheur des bommes, lui avoit fait imaginer cette ingenieuse siction où il donne le plan d'une Republique heureuse, qui ne subsisse à la verité qu'en idée; mais qu'il

#### EPITRE.

qu'il ne seroit pas impossible ae voir fleurir réellement, si on en vouloit suivre les maximes, comme on le fait en quelques endroits: témoin les États de V. A. S. qui ont le bonheur d'être gouvernez par un Prince dont la profonde Sagesse se manifeste dans la Paix comme dans la Guerre, & qui traite ses Sujets en Pere plutôt qu'en Souverain. Ce seroit la la matiere d'un juste Eloge, qu'il ne m'apartient pas d'entreprendre, mais que je laisse à de meilleures plumes que la mienne. Je me contenterai, Monseigneur, de faire des vœux tres-ardens pour la conservation de la Vie de

#### EPITRE.

V. A. S si precieuse à Vos Sujets, & à tous ceux qui aiment à voir regner la Religion,
la Vertu, & tout ce qui peut
rendre un Etat florissant. J'ai
I bonneur d'être avec le plus
profond respect,

Monseigneur,

DE VOTRE ALTESSE SERENISSIME,

> Le très-humble & très-obeissant Serviteur,

FRANÇOIS L'HONORE.



## PREFACE

DU TRADUCTEUR.

Offre à ceux qui voudront me faire l'honneur de me lire; je leur presente la République du Monde la plus florissante, & la plus humaine. Il y a sur la surface de cette Masse roulante à qui on a donné le nom de Terre; il y a, dis-je, une multiplication innombrable. Graces au Destin, nôtre belle & très digne Espèce n'est point encore en péril de manquer: les Individus des deux Sexes ont grand soin de la Propagation; & je compte que ces aproches

ches mutuelles dureront tout au moins, jusqu'au grand & terrible

Jour du Jugement.

Mais si, par un bonheur que je n'oserois espérer, & que surement, je n'espererai jamais, le Genre Humain se convertissoit à l'Evangile d'Utopie, il n'y auroit pas sur la Boule, sur le Globe Terrestre, un seul malheureux en Fortune.

Je dis en Fortune; car pour Nôtre bonne Mere, nommée Nature, quoiqu'elle foit conduite, dirigée, menée dans tous ses mouvemens par une Intelligence infiniment Sage, toute bonne, & toute puissante, cette Madame Nature, pourtant, ne laisse pas de s'écarter fous une si bonne main: toute habile qu'elle est, elle fait des boiteux, des aveugles, des infirmes, des monstres. Il est vrai que j'ignore si la Nature est quelquesois aussi Marâtre chez les Utopiens que chez Nous: s'il faut s'en tenir à l'afirl'asirmative, j'avoûrai que les Utopiens ne jouissent pas tous d'un bonheur parfait; puisqu'ils sont suiets comme nous aux écarts . & aux infirmitez de la Grande Ouvriere. A cela près, je soûtiens hau-tement, que ces Peuples sont les plus heureux qu'il y ait sous la vaste & immense Voute du Ciel; que la disette, ni le chagrin n'ont nul accès dans cette Île fortunée; & qu'enfin, les Utopiens n'ont point leurs semblables en felicité.

La Proprieté, l'Avarice, l'Ambition, ces trois pestes de la Societé Civile, ces trois Monstres qui ravagent le Genre Humain, ne se trouvent point en Utopie. République est d'une constitution singulière. On y voit la superiorité jointe avec l'égalité; la pauvreté avec les richesses; le commandement avec l'obeissance; enfin, tout ce qu'il y a de different, de féparé dans dans les autres Etats, est réuni, ou, pour mieux dire, n'est que la même chose dans celui-ci. Ses Loix, ses Coutumes, ses Usages ne tendent pas plus à la conservation, & à la sureté commune qu'à la conservation & qu'à la sureté des Particuliers; & l'Ordre est si sagement établi; les précautions & les mesures si hien prises, que chaque Citoïen trouve toûjours son bien être dans la Conduite Générale.

Sous ce Gouvernement tout humain, le Prince n'emploie point le Pouvoir Arbitraire à commettre des exactions injustes, criantes sur des Sujets déja épuisez, & à tirer copieusement de ses Peuples, de quoi fournir à son luxe & à ses plaisirs. Tous les biens étant communs en Utopie; & le Prince n'aiant point d'autre autorité que celle de faire observer les Loix, ces heureux Insulaires sont à couvert de la Tyrannie & de l'Opression. De chez eux sont

font bannis pour jamais gros Fermiers, Partifans, Gens d'affaires, Commis, Receveurs; tant d'autres Supôts d'Exaction, lesquels, comme une nuée de mouches, infectent tout un Païs, & en sucent le meilleur sang. Sa Majesté Utopienne, qui n'a point d'autre sigure à soûtenir que celle de premier Conducteur du Timon, se repose entierement sur ses Sujets de tout ce qui lui est nécessaire pour exercer les sonctions de sa Dignité.

Ou ne voit point en Utopie, un petit nombre de Gens, s'enrichir, amasser des trésors; & cela, pendant une sanglante & ruineuse Guer re qui fait gémir toute une grande Nation. Nos Insulaires aïant toûjours un trésor de réserve, & uniquement destiné aux frais des Armes, soit qu'ils attaquent, soit qu'ils se désendent, cequ'ils ne sont jamais que dans une nécessité inévitable; sans être sujets à taxe, à sub-

fide, à capitation, ils partagent également le fardeau; & quand même ils ont le dessous, ils n'en sont ni moins riches, ni moins puissans.

On ne voit point en Utopie, de Commerçans qui, vendant chérement ce qu'ils ont eu à bas prix, ne laissent pas néanmoins de protester, sur l'honneur & sur la conscience, qu'ils n'y gagnent rien. Les Utopiens, ne négociant qu'au prosit de la République, ne commerçant que pour l'utilité commune, ils sont bien éloignez de tromper & de mentir.

On ne voit point en Utopie cette Fortune injuste qui donne tout aux uns, & n'accorde rien aux autres; cette Fortune aveugle qui accable de faveurs, qui comble de bienfaits ceux qui le meritent le moins; cette Fortune inconstante, capricieuse, bizarre, qui prend plaisir à precipiter ses Mignons, & à mettre ses Favoris aussi bas squ'elle les avoit élevés. Nos Insulaires n'étant pas moins.

......

moins en Communauté de travail que de biens, ne dépendent proprement que de la Nature; le Sort, le Hazard, la Fortune font mal leurs affaires chez eux.

Enfin, on ne voit point en Utopie cette quantité prodigieuse d'Infortunez, qui, bien loin de goûter les douceurs de la vie, trouvent à peine dequoi ne pas mourir. Triste effet de la dureté, de l'inhumanité, de la barbarie des Riches, qui non seulement ne veulent rien prendre sur un nécessaire abondant, pour secourir leurs semblables; mais qui même seroient fort fâchez de toucher à un gros superflu, le trouvant toûjours trop petit, & ne cherchant qu'à l'augmenter. Il est impossible que notre République Insulaire soit sujette à ce grand inconvénient. Tous les Habitans du Païs étant également à leur aise, ils ne connoissent ni pauvreté, ni mendicité, ni misére. D'ailleurs,

touchez de compassion pour les malades & pour les soibles, ils en prennent un soin extraordinaire; ils respectent, ils venérent la Vieillesse. Ainsi ce sont des Hommes parfaits; & on peut dire que l'Humanité regne chez eux dans toute la

perfection.

Quel dommage que nous soions si éloignez de ce Païs-là du vrai bonheur, & de la solide félicité? Aparemment tous les Mortels sensez, tous les Hommes Raisonnables iroient y planter le piquet. Leur désertion ne seroit pas grand tort à nôtre Monde: bien loin de le dépeupler, à peine s'apercevroit on de ne les avoir plus: les Sages sont cachez dans la soule; & ils y sont, helas, ils y sont un si petit nombre!

Mais malheureusement pour eux l'Utopie est presque introuvable, je dis presque; car enfin, Hythlodée, Voiageur Portugais, trèshabile

habile homme, & grand amateur de l'Humanité, découvrit, par un heureux hazard; cès Insulaires qui en sont les plus rigides, les plus zèlez Observateurs, & chez qui l'Equité tient son Thrône. Cet Hythlodée, s'étant trouvé à Anvers avec l'illustre Morus, lui fit une description exacte des Utopiens. Morus en fut charmé; & il écouta si attentivement la Narration, que, quoiqu'elle fût affez ample, assez longue pour en faire un Livre, il n'en perdit pas un seul mot. Voilà, ce qui s'appelle un prodige de Mémoire!

Morus, s'imaginant, peut-être, que cette découverte du Monde Utopien pourroit être encore plus utile que celle du Monde Ameriquain, publia fidélement, & mor pour mot le Récit d'Hythlodée. Oh, qu'il s'abufoit! ce célèbre Anglois, si c'étoit-là son intention & son but. On navige avec empres-

sement, à l'Amerique pour y cher-cher les matières & les instrumens de la Fortune: mais en Utopie? il n'y a que de la Raison, que de la Justice à gagner, or c'est dequoi le Commun des Hommes se soucie le moins. En effet, je ne croi pas que de tant d'Humains qui se font abandonnez, qui s'abandonment encore aux fureurs de la Mer, 3. à cent autres perils, pour pénetrer dans les Terres inconnues, pas un se soit avisé de penser à la découverte de l'Utopie. Cet heureux Païs n'a tenté Personne: Morus s'y attendoit bien; il connoisfoit trop l'Espèce Humaine pour douter que sa République auroit le même sort que celle de Platon le Divin.

Pour parler à present à découwert; & pour desabuser quelque Lecteur qui pourroit avoir pris à la lettre. & dans le sérieux ce que je n'ai dit qu'en badinant, je déclare que l'Utopie n'est nullement dans l'Etre des choses, & que ce meilleur des Etats n'a jamais subsissé que dans la belle & séconde imagination de nôtre Auteur: c'est la Production d'un Genie aussi distingué, aussi sublime que le sien; & depuis que le droit de seindre est établi, je ne sai si on a jamais menti plus ingénieusement,

ni plus utilement.

Les Poëtes, par exemple, ne font pas grand effort en faveur de la Vraisemblance; c'est de quoi la Gent Apollonique s'embarasse le moins: pourvû que seurs idées soient transcendantes, pourvû qu'ils se sentent les Aigles du Parnasse; ils se soucient fort peu qu'on les croïe ou qu'on ne les croïe pas que devienne la Verité ce qu'elle pourra! Morus dans sa Fiction historique a pris une route tout opposée: il a emploïé les circonstantes les plus propres à persuader que

que son lle étoit réelle; & il y a si bien reussi que ceux à qui l'Utopie est inconnue, pourroient s'y tromper assez pour la chercher bonnement dans la Carte. Voila pour l'Ingenieux: un petit mot de l'Utile.

Communément parlant, les Poëtes n'ont pas pour but de procurer le bonheur des autres : ils no visent qu'à se faire admirer, ou qu'à se rendre la Fortune propice, & fouvent, le plus fouvent, ils. échouent dans l'un & dans l'autre. Nôtre Morus, au contraire, n'a écrit ni pour la gloire,. ni pour l'interêt : touché du malheur des Mortels, il s'en fait comme l'Avocat, comme le Procureur ; & souhaitant, en bon humain, de les rendre tous heureux, il en inventa le moïen, ce gui est le sujet de son Ouvrage. Vous jugez bien que ce grand & rare Ami de l'Homme prévoïoit affez

assez que sa Tentative seroit inutile: il n'ignoroit pas que de Millions de Têtes trouvant leur compte dans l'ancien train, le Monde ne s'Utopiera jamais. Cette impossibilité morale ne rebuta pourtant point nôtre Auteur: il crut que son plan de République pourroit produire quelque fruit; & que tout au moins, s'il n'avoit pas le bonheur de changer la Condition Humaine, il indiqueroit, il ouvriroit une voie pour la rendre meilleure.

D'ailleurs, Morus pouvoit-il exercer son esprit sur une Matiére plus importante que celle de l'Humanité? Toutes les Sciences, tous les Arts nourrissent la curiosité de l'Homme: mais pas une ne le tire de la misére & de la soussime de l'Equité, de la Justice réciproque; oui, cette seule Etude a pour objet la Felicité Com-

77

mune; elle seule tend à faire passer agréablement la Vie à tous les Su-

jets d'un Etat.

Le moien de finir sur l'article de Morus, sans faire encore une courte réflexion! Ce grand homme, & il nous le dit lui-même, étoit accablé d'affaires d'Etat, d'affaires Civiles & Domestiques: tout fon tems étoit rempli; & il n'en avoit pas même assez pour fournir à ses occupations: Cependant, ce Magistrat trouvoit encore du loisir pour l'Humanité; & au lieu que les autres passent leurs heures de resache dans les divertissemens & dans les plaisirs, lui, au contraire, consacroit les siennes à la Felicité Hu mainer pouvons-nous vénérer trop sa Mémoire? peut-on respecter asfez fon Livre?

Ce n'a pas été-là le moindre des motifs qui m'ont fait travailler a-vec plaisir à la Traduction de l'U-topie: regardant ce Morus que tous

les Hommes ont quelque droit d'apeller Nôtre, le regardant, dis je,
comme un illustre Individu qui,
étant tout plein de bonne volonté
pour l'Espèce, a bien mérité d'elle, il me sembloit lui marquer ma
reconnoissance particulière en le
faisant François; & je souhaiterois
qu'on le multipliât dans toutes les
Langues, asin qu'il pût être connu de ce Genre Humain auquel il
vouloit tant de bien.

Au reste, on ne doit pas s'attendre ici à une Traduction exacte, & qui ne sasse que rendre précisément le sens de l'Auteur. J'avertis d'avance; que je ne me suis point arrêté à ce scrupule-là : j'ai souvent étendu l'Idée; je lui ai donné le peu d'enjoument dont je suis capable; ensin, sans aller contre l'intention de l'Original, je n'ai pas laissé, quelquesois de le commenter. C'est donc, une Paraphrase, direz vous: pardonnez mois

moi; c'est une Traduction libre; & si vous n'aimez que les Versions scrupuleuses, je ne vous conseille

pas de lire celle-ci.

Avant de finir cette Préface, je suis obligé d'avouer naturellement que l'Utopie Françoise m'a coûté beaucoup de peine & de travail soit l'affectation du Latin qui, selon moi, n'est rien moins que Ciceronien; soit mon ignorance, j'ai trouvé dans mon chemin, des endroits qui m'ont tenu long-tems. le me suis débarassé de ces brosfailles le mieux que j'ai pu: mais je n'oserois répondre que j'aie attrapé par tout la pensée de mon Auteur; je crains d'avoir quelquefois deviné: c'est au Lecteur habile & curieux à s'en éclaircir.

Comme les Figures sont à la mode; & qu'elles sont plaisir à un certain genre de Lecteurs, l'Imprimeur qui n'épargne rien pour ses Impressions; & dont le principal bust

#### DU TRADUCTEUR. XVIE

but est de se conformer au goût du Public, a eu soin d'en embellir son Utopie. Ainsi, par ces Tailles douces qui representent les sujets les plus interessans du Livre, on pourra, de tems en tems, se délasser de l'attention, & se divertir agréablement les yeux. Les Estampes servent aussi à rappeller ce qu'on vient de lire & à le mieux inculquer dans la Memoire.



PRE-

#### PREFACE

DE

### LAUTEUR

'Ai presque honte, Cher Ami, (Pierre Gille) de ne vous envoier qu'aubout d'environ un an, ce petit Livre de la République Utopien-

ne. Vous pensiez, j'en suis sur, que cet Ouvrage-là ne demandoit pas plus de six semaines.

Il y avoit fondement pour croire cela. Vous saviez que n'aiant besoin ni de plan ni de stile, le travail ne pouvoit pas être pénible, & qu'il ne demandoit pas de grans efforts. Il ne s'agit point ici d'éloquence. Pourvu que je raporte sidélement les conversations que nous avons eu vous & moi sur cette matière avec nôtre Raphaël, c'en sera assez et illustre Raphaël, qui, outre son Latin & son Grec, a un talent si heureux pour s'énoncer sans préparation! Puis-je mieux faire que de m'en tenir à ses expressions sinement négligées? Plus j'imiterai cette belle simplicité; plus j'aprocherai de mon but qui est uniquement de ne point mentir.

7:4-

#### PREFACE DE L'AUTEUR. XIX

J'avoue, Monsieur, que cette grande avance, m'a, non seulement beaucoup abregé le chemin, mais que même elle m'a presque aplani toute la difficulté. Sans cela, le projet & l'exécution d'un tel dessein auvoient demandé du tems & de l'art, même à un bel esprit & à un Savant. Si on vouloit m'obliger à traiter ce Sujet-là avec autant de bien dire que de verité, je n'aurois pu fournir ni le loisir, ni la meditation. Mais, puisque, déchargé d'une peine insinie, je n'ai qu'à écrire nos Conférences Philosophiques, ce n'est pas une grande affaire.

Avec tout cela, Monfieur, vous devez pourtant me tenir quelque compte de ce que je vous adresse. Il est vrai que l'Ouvrage est peu de chose : mais d'un autre côté mes occupations ne me permettoient guére de l'entreprendre: L'Administration de la Justice me dissipe extremément, & m'ôte prefque tout entier à moi-même. Il faut citer les Parties, entendre leurs raisons, les accommoder, les juger, cela, comme vous pouvez croire, fait couler bien des beures. D'ailleurs, il y a les visites de devoir ou d'affaires. Enfin, quand j'ai donné presque tout le jour aux autres, quand je l'ai passé bors de chez moi; me livrant le soir à ma famille, il ne me reste aucun loisir pour l'Etude.

Car est-on revenu chez soi? Il saut saire compagnie à une Epouse, parler à des Enfans, s'entretenir avec des Domestiques. Pour moi je mets tout cela entre les affaires quand on ne sauroit s'en dispenser. Or la chose est indispensable, a moins que vous ne vouliez être étranger dans vôtre Maison. Ma Morale est que nous ne pouvons nous appliquer trop à nous rendre très-agreables à ceux avec qui la Nature, le hasard, ou nôtre propre choix nous fait vivre: à condition, neanmoins, de ne pas les gâter par le trop de douceur, & de ne point nous assujettir à nos Domestiques par un excès d'indulgence.

Dans ce que je viens de vous marquer, Monsieur, nôtre courte Durée s'écoule: les Jours, les Mois, les Années, tout s'envole. Où trouver donc du tems pour le métier d'Ecrivain? Je ne vous ai encore rien dit du sommeil ni de la table: le sommeil consume presque la moitié de la Vie; & beaucoup de Mortels, soi croiant animez par une Intelligence, mettent autant de tems à la pâtu-

re qu'au dormir.

C'est sur ces deux besoins de l'Animal Humain, que je dérobe, que je gagne quelque loisir. Comme cette aquisition-là est fort petite, je ne saurois avancer qu'en tortuë: mais à la fin, je ne laisse pas d'attraper le but.

J'ai donc fini notre Utopie; & en vous l'envoiant, Monsieur, je la soumets à vôtre examen. Lisez-la, je vous prie, avec attention; & en cas qu'il nous soit échapé quelque chose, vous aurez la bonté de m'en avertir. Je ne me defie pas ici tout à fait de mes forces. Ah s'il avoit plu au Ciel me donner autant de génie & d'érudition que de memoire. Je ne présume pourtant pas affez de ma faculté rétentive pour croire que je n'ai rien oublié. Mon Jean Clement, qui, comme vous savez, Monfieur , écoutoit nôtre Conversation ; &, par parenthese, je serois fâché de ne point appeller ce garçon-là à toute Conférence fructueuse, tant j'espere de son esprit depuis ses progrès dans les Langues savantes. Ce Jean Clement donc, m'a causé un grand scrupule de Savoir. Autant qu'il m'en souvient, Hythlodée prétend que ce Pont Amaurotique qui est caché, & comme submergé dans la Riviere d'Anidre a cinq cens pas de long : Monsieur le Docteur Jean fait d'un seul coup à ce pauvre Pont une rognure de deux cens pas, alléguant pour raison, que, dans cet endroit-là, le Fleuve n'a que trois cens pas de largeur.

Obligez-moi, Monsieur, de fouiller un peu dans vôtre mémoire sur ce sujet-là. Si Popinion Geographique de mon Clement vous paroit la meilleure, je baisserai la lance, & je me confesserai vaincu. Si vous ne pouvez-vous souvenir de la chose, je m'en tiendrai à mon premier sentiment parce que je ne croi pas m'abuser. Je ferai de mon mieux afin que la Verité seule entre dans le livre: mais quand il se rencontrera quelque chose de douteux, je basarderai plutôt une fausseté que de mentir, préferant alors l'honnête bomme à la prudence.

Ce mal-ci n'est pourtant pas incurable; il est même facile d'y remedier. Ce seroit d'en parler ou d'en écrire à nôtre ami Raphaël. Encore une raison vous y engage; c'est qu'il se presente une autre difficulté; je ne sai à qui de nous trois je dois m'en prendre. Ni wous ni moi ne pensames à demander en quel endroit de ce Nouveau Monde l'Utopie est située; & Raphaël ne s'avisa point non plus de nous aprendre cette particularité qui, néanmoins, est essentielle. Je fouhaiterois, aux dépens de ma bourse, qu'on n'eut point oublié cette circonstancelà.

Il m'est bonteux de ne connoître pas la Mer où est placée une Ile de laquelle j'ai tant de chechoses à conter. D'ailleurs, quelques-uns de nos Gens ont envie d'entreprendre ce voiage de long cours. Entre autres, il y a un saint homme de Dieu, & Theologien de métier, dont le cœur & les entrailles sont tout en feu pour aller en Utopic. N'allez pas vous imaginer, Monsieur, que ce soit la curiosité de voir les nouvelles découvertes qui le posséde & qui l'enflamme. Rien moins: ce n'est que le zèle du SANC-TUAIRE. Aiant apris qu'on a planté beureusement nôtre Religion dans cette Contrée aveugle, il voudroit y être déja pour cultiver, pour augmenter ce nouveau Champ du Seigneur. Pour pouvoir faire cette bonne Oeuvre avec Vocation requise, notre Apôtre brigue à Rome le titre de Missionnaire, & l'Evêché d'Utopie: Il ne se fait point un scrupule d'emploier les prieres & les suplications pour obtenir cette Prélature toute neuve: il regarde comme une ambition sainte & méritoire d'aspirer à l'Episcopat, non par les motifs ordinaires qui font Honneur & Profit; mais pour la gloire du Très-Haut, & pour le Salut des Ames.

Je vous prie donc, Monsieur, mon sber Ami, de vous adresser à Hythlodée, soit

poit de vive voix, si la commodité le permet, ou par lettres. Tâchez qu'il n'y ait rien de faux dans mon Ouvrage, & que le Lecteur y trouve tout le Vrai qu'il est en droit d'y chercher. Mais je ne sai s'il ne vaudroit point mieux faire voir le livre à Hythlodée; car personne n'est plus capable que lui de le corriger, & il ne peut. Le corriger qu'en le lisant. De plus, vous pourrez connoître par ce moien-là: fi l'Ouvrage ne lui cause point quelque chagrin: car s'il est dans le dessein de faire imprimer sur la même matiere, peut-être se fâcheroit-il de ce que je l'ai prévenu; & effectivement, en publiant la République d'Utopie, je ne voudrois pas enlever à Hythlodéc la fleur & l'agrément de la nouveauté touchant l'Histoire qui doit sortir de sa plame.

A vous parler franchement, Monsieur, je me sai pas trop encore si je me résoudrai à abandonner cette Production à la Presse. Ce n'est pas une petite affaire de parler au Public. Le goût de Messieurs les Hommes est si bigarré: la bisarrerie & l'absurdité y prévalent; l'ingratitude s'y trouve communément; ensin, on est beaucoup plus heureux de n'avoir affaire qu'aux Esprits gais, agréa-

agréables, & qui ne demandent qu'à rire, qu'avec ces graves & importans Parnassiens qui mettent leur Cervelle à la torture, pour instruire, ou pour divertir un Letteur

ingrat & dédaigneux.

Pour continuer la Peinture de nôtre belle & digne Espèce, la plupart des Hommes sont plongez dans une ignorance crasse, & quantité méprisent le Savoir. Le Grossier rejette comme une grossiereté tout ce qui n'est point grossier. Les Pédans, Nation sourcilleuse & insuportable, regardent comme trivial tout ce qui n'est point exprimé en termes vieux & inusitez. Les uns n'aiment que les Antiquailles, les autres ne sont charmez que de leurs idées. Gelui-là est si bourru qu'il ne sauroit souf-frir aucun badinage: Celui-ci est si sot, se fade que le sel Attique lui fait mal au cœur. Quelques-uns sont si enfoncez dans la matiere qu'ils craignent autant la finesse du discernement, qu'un homme, mordu d'un chien enragé, craint de faire le plongeon. Il y en a d'autres si changeants, que passant tout d'un coup, du blanc au noir , ils blament debout ce qu'ils louvient assis. Que dirons-nous de ces Censeurs Bachiques qui, le verre à la main dans dans un cabaret, tiennent tribunal ouvert contre les Auteurs? Vous entendez ces Coureurs de bonne bouteille, d'un ton décisif, & comme avec une autorité de Magistrature, vous les entendez faire le procès aux Ecrivains du Tems: pas un qui ne reçoive sa condamnation suivant la phantaisse de ces Juges en buvette. Bourreaux austi bien que Juges, il n'est point de livre qu'ils ne pelent poil à poil. Quant à eux, leurs têtes chauves font leur sûreté; ils n'ont pas ce qui s'appelle un cheveu de l'Honnête Homme. Il se trouve, outre cela, des liseurs dont l'ame est si mauvaise, que quoiqu'ils aient pris un extrême plaisir à l'Ouvrage, ils n'en ont pas plus de consideration pour la personne de l'Auteur : savezvous à qui je compare ces Ingrats? A ces Gloutons qui, après avoir été régalez à bouche que veux-tu? dès qu'ils se sentent Pestomac plein, se retirent au plus vite Sans remercier leur Hôte. Allez à present: invitez, sur vos frais, à un grand repas des hommes dont le palais est si peu uniforme, & qui reconnoissent si mal le bien qu'on leur fait.

Cependant, Monsieur, faites, s'il vous plait, ma commission auprès d'Hythlodée:

#### DE L'AUTEUR. XXVII

je croi que ce sera le plus sûr, de le consulter plus d'une sois. S'il ne s'oppose point de l'Ouvrage, à present que me voila quite de la composition, & que je suis à la fin devenu sage; touchant ce qui concerne la Presse je suivrai les conseils de mes amis, & principalement le vôtre. Adieu, mon aimable Monsieur, je saluë Madame vôtre digne Epouse: continuez-moi vôtre amitié; car je vous aime plus que jamais.



ABRE

# A B R E G E

### DE LA VIE DE

## THOMAS MORUS.

Homas Mon us naquit à Londres sur la fin du quinzième Siécle, c'est-à-dire en 1480. son Pere s'appelloit Jean Moor, & chez les Historiens Latins, Joannes Morus. Ce n'étoit pas une Famille célèbre; mais pour l'honnêteté, elle n'en cédoit à aucune d'Angleterre. Le Perc étoit pourtant Chevalier, & Conseiller du Roiaume. Un autre, s'expliquant autrement, dit que Jean Moor, ou Morus, étoit un des Juges de la Cour de Justice du Roi.

Nôtre Morus n'alla point chercher les Muses hors de son Pais; il sut élevé au Collége de Saint Antoine; & aparemment il y sit de belles & bonnes études. Un Auteur dit même, que cé jeune homme étoit d'un génie si heureux, qu'il aprit

le

VIE DE THOMAS MORUS. XXIX le Latin, & le Grec par sa propre industrie, & sans le secours d'aucun Maître. Le bon Dieu veuille préserver de ces Esprits précoces, les Régens & les Professeurs!

Soit seul, soit sous un bon Guide, Morus fit de si grans progrès que la réputation lui vint avant la barbe. Jean Morton, Cardinal & Archevêque de Cantorberi, aiant oui parler de cet Astre naisfant, fut curieux de le connoître. Le Prélat mande le jeune homme : il l'examine, il l'étudie à fond; & voiant qu'effectivement la Renommée, dont i'Amplification est la Rhétorique favorite, ne le flatoit point, il le prit chez lui. Morus passa-là quelque tems; & le Primat, confirmé de plus en plus, qu'il s'étoit rendu le dépositaire d'un trésor, résolut de le faire valoir, le Cardinal Morton envoia donc son Elève à Oxfort; & ce fut comme un rare present qu'il fit à cette célèbre Université. En effet, Morus répondit parfaitement aux intentions, & aux espérances de son Patron : par la vigilance, par les soins de Linacer, son Tuteur, il avança rapidement dans le Grec sous le savant Grosinus; & avec la même vîtesse, dans les autres Sciences, XXX

fous les plus habiles Professeurs.

Notre Etudiant, bien exercé, bien fondé dans la lice du Savoir & de l'Erudition, revient à Londres; & dès qu'il fut sur ce Théatre éclatant, il entama le grand Rôle auquel la Providence le destinoit. Il débuta par la Plaidoirie; & son éloquence, également nerveuse & équitable, lui valut tous les Lauriers du Bar-La Cour, informée de ce mérite supérieur se détermina tout d'un coup à le faire briller pour l'Utilité Publique. Le fameux & incomprehensible Henri VIII. portoit alors la Couronne d'Angleterre, Couronne qui sous le Règne tumultueux de ce Prince souffrit tant de mouvement & tant d'agitation. célèbre Historien nous aprend que nôtre Morus faisoit figure dans les Parlemens. Parlant d'un Orateur; c'étoit dit cet E-Crivain, Thomas Morus, qui commença de faire connoître son habileté, & son affection au service du Roi, dont il éprouva tour à tour dans la suite, & la reconnoissance tant qu'il eut de la soumission; Es la vangeance, lors qu'il refusa d'obeir.

Morus, & s'en servit dans les hauts Em-Plois. Maître des Requêtes, Chevalier,

Tré-

Trésorier, Chancelier dans le Duché de Lancastre, ce surent là les quatre premiers degrez, & comme les quatre sondemens de l'élévation, & de la fortune de Morus: Le Roi, découvrant, de plus en plus, le prosond mérite de sa nouvelle Creature, lui consia les Ambassades les plus importantes, savoir celle de la Cour Imperiale, & celle de France.

Mais entrons dans le fort & dans le plus beau de sa Carriére. Thomas Wolsey, ce fameux Cardinal de fortune, qui visoit à la Tiare, & qui avoit si bien établi son crédit, que Charles-Quint même, se qualifioit son Fils, Thomas Wolsey, dis-je, éprouvant le Sort-commun aux plus Grans comme aux plus petits, perdit sa Grandeur, son Eminence avec la Vie, & s'en alla porter chez les Morts son dessein ambitieux de Papauté. Voici quelques circonstances hiftoriques de la disgrace de cette Eminence. , Nous avons laissé, ce sont les Paroles de l'Historien, le Cardinal de Wol-, sey au retour de la visite qu'il rendit , au Roi, en la compagnie du Cardinal , Campegge, dans l'esperance de con-, server les bonnes graces de son maître, nonobstant la haine de ses envieux, &

4 -

, le reffentiment d'Anne de Boleyn. Il ne demeura pas longtems dans cet é-, tat. Le tems de sa ruine étoit arri-, vé: & selon toutes les apparences les caresses du Roi étoient le dernier mouvement d'une affection qui s'en alloit , finir. Comme il se fut presenté afin de presider aux seances de la St. Mi-, chel, en qualité de Grand Chancelier, , les Ducs de Nortfolk & de Suffolk vinrent de la part du Roi lui redeman-, der le Seau. D'abord il ne voulut , point s'en dessaisir, & fit valoir les termes des Lettres patentes que le Roi lui en avoit accordé pour toute sa vie. Les Deputez s'en retournerent avec , cette réponse : mais sur un second or-, dre qu'ils lui aporterent le lendemain , de la main du Roi, il obeit. Le Seau fut offert à Warham, Archevêque de Cantorbery, qui l'avoit eu auparavant. " Il sembloit que la fortune se repentoit de l'injustice qu'elle lui avoit sait, & qu'elle vouloit lui restituer un emp'oi, qu'elle lui avoit ravi pour le donner à Wolsey. Mais Warham fit paroître, en le refusant, autant de moderation » qu'il en avoit témoigné lorsqu'il s'en », étoit dessaisi : soit que sa vieillesse le ,, de, degoûtât des affaires, soit qu'il en pre-, vît de fâcheuses, dans lesquelles il ap-, prehendât de s'embarasser. Quoi qu'il en soit, il pria le Roi de le dispenser , d'un emploi desormais trop penible pour lui". Henri VIII. ne trouvant personne plus propre à remplir dignement ce premier Poste du Roiaume, que Morus, ne balança point à l'y élever : cet événement arriva le 25. Octobre 1531. la 21. année du Règne de ce Maître Monarque. Morus prit une route tout opposée à celle de son Predecesseur. Wolsey avoit administré sa charge avec fierté, avec hauteur, avec diffimulation; enfin. avec une conduite qui faisoit peu d'honneur au Caractere Sacerdotal. Chancelier, fut comme les antipodes de cet orgueilleux Prélat. Droit, franc, sincére, affable, fidèle; marquant de la bonté à tout le monde, même aux plus petits. Cet illustre Magistrat étoit d'une exactitude admirable dans l'exercice & dans les fonctions de son auguste Emploi. Les affaires n'étoient jamais ni suspenduës, ni accrochées au Tribunal de la Chancelerie: on y étoit sûr d'être vuidé au plûtôt, & d'avoir justice sur le bon Droit. Enfin nôtre Morus avoit

de vives & pénétrantes lumières, une grande justesse de discernement, & une integrité incorruptible. Oh, que ne puisse être-là le portrait au naturel de tous les Officiers de Judicature pendant nôtre Génération! l'Injustice, la Violence, l'Oppression ne profaneroient pas si souvent le sacré Temple de Thémis.

Morus étoit d'un desinteressement qui alloit jusqu'à l'excès. Un jour ses Fils se plaignant à lui de ce que dans sa hauter Elevation, il ne leur procuroit aucun avancement; Mes Enfans, répondit-il, Catoniquement, ou plutot Chrétiennement, laissez-moi rendre justice à tout le mondo: il y va de vôtre gloire, & de mon Salut: mais ne craignez rien: il vous restera tohjours le meilleur partage, la Bénédiction du Ciel, & celle des hommes. Tous ceux qui sont au haut de la Roue heureuse ne pensent pas de même; & le Pape Alexandre VIII. qui disoit si tendrement, si paternellement à sa Famille Nepotique, il n'y a point de tems à perdre, hâtez-vous; il est vingt-trois heures & demie sonnées, ce Saint Pere tout-à-fait bon selon la Chair & le Sang , avoit bien d'autres sentimens que nôtre Chancelier.

C'est une fatalité que les Hommes les plus utiles à la République, sont ceux dont elle est privée le plutôt. Je pourrois en raporter des exemples: mais tenons-nous en à nôtre Morus. Cet habile Ministre, prévoiant, par sa pénétration ordinaire, qu'il alloit s'élever un furieux Orage entre les Cours d'Angleterre & de Rome, résolut de le prévenir, & de se mettre à couvert. Il va donc trouver le Roi, à une de ses Maifons de plaifance; nommée York , aujourdhui le Palais de Whitehall. Là Morus remit le Grand Sceau entre les mains de son Maître, il renonça au Chancelluriat. Il avoit déja fait plusieurs tentatives pour se faire décharger de ce noble fardeau: mais toutes ces demarches avoient été inutiles Morus representoit au Prince, que sa mauvaise santé ne lui permettoit pas, de bien remplir ce prémier Poste de la Justice: mais le Monarque, le croiant, ou faisant peut-être semblant de le croire encore assez vigoureux, l'encourageoit toujours à ne pas quitter. Effectivement Morus ne manquoit pas de forces: mais il alleguoit ses infirmitez comme la raison la plus plaufible, & la meilleure pour cacher ses voritables motifs. On pretend qu'il en avoit deux secrets. Le premier, c'est que connoissant l'humeur du Roi, il prevoioit bien que ce Monarque ne demordroit jamais de son Instance à la Cour de Rome; & comme d'ailleurs, le Chancelier étoit sûr que la Cour Papale ne tiendroit pas moins de son côté, Morus regardoit la Rupture prochaine comme infaillible. Ce Grand Homme n'étoit pas un Approbateur, ou pour mieux dire, un adorateur aveugle du Souverain Pontificat, mais il croioit de bonne foi que ce seroit un Schisme de se separer du Saint Siége. De plus la Maison de Boleyn lui étoit fort opposée, & le Pere de la Maitresse Roiale ne faisoit qu'épier une occasion favorable pour le ruiner : cette occasion-là se trouvoit justement dans les Amours de Henri; & Morus craignoit avec raison qu'elle ne reussit pour sa perte.Il avoit donc une grande impatience de se mettre à couvert d'un si grand danger. L'Ambition & la brigue n'avoient eu aucune part à son Elevation; le seul merite la lui avoit procurée: il avoit exercé sa dignité avec un parfait desinteressement; ainsi n'aiant rien à se reprocher, il se faisoit un plaisir de sa demission. trom-

THOMAS MORUS. XXXVII trompa néanmoins: sa precaution n'eut pas le succès qu'il se promettoit; & voulant conjurer l'orage, il l'attira sur lui. On ne peut, fans faire injustice à ce Ministre, qui étoit, sans doute, d'un merite des plus extraordinaires, lui reprocher d'avoir pris le vrai chemin de la Prudence. Mais enfin, la destinée est inevitable; & Morus en est un grand exemple. Si ce qu'on rapporte de la conversation qu'il eut avec sa femme & sa fille, après avoir rendu le Seau, se pouvoit confirmer par toute la Foi Historique: on ne pourroit s'empêcher de convenir que Morus étoit infiniment au-dessus du Vulgaire: mais en même tems on a quelque sujet de lui reprocher que pour un Philosophe il poussa la raillerie trop loin:

Aïant remis son haut Emploi entre les mains du Maître, il sortit aussitôt de Londres avec sa famille sans marquer la raison d'un depart si preci; ité; & se retira à sa Maison de Chessey. Le jour suivant il entendit devotement la Messe, à son ordinaire; & le Service Divin étant sini, il passa par la Place de sa Lady, & lui dit, Madame, Mylord est parti. C'étoit une convention bien arrêtée, & bien-pratiquée entre l'Epoux & l'E-

pouse que toutes les fois qu'ils étoient ensemble au Temple, & que Mylord partoit le premier, l'Ecuier de la Maison alloit annoncer cette Nouvelle à la Dame pour l'engager à lever le piquet. Madame Morus qui connoissoit à fond l'humeur de son Mari, crut qu'étant dans sa bonne humeur ordinaire, il badinoit, & vouloit se réjouir à ses depens: sur ce prejugé-la, Mi-Lady ne branla point de sa place. Sa devotion finie, elle revient chez elle; & aïant sû de son Mari qu'il n'étoit plus Chancelier, elle fit des cris comme une furieuse & comme une folle. Morus, bon Philosophe, appella sa fille: je vous prie, lui dit-il, de regarder un peu si les habits de vôtre Mere ne la blessent point; car elle crie comme si son corps, ou si le point d'étouffer.

Sur ce sujet-là, l'Ex-Chancelier donna cours à son humeur naturellement fort enjouée: Il lui échappa même de certaines saillies qui n'étoient pas trop de sa gravité: on ne s'en accommoderoit point du tout dans nôtre tems; le bon goût, Dieu merci, a gagné le dessus. Morus, peu de tems apyès sa échute volontaire,

con-

#### THOMAS MORUS. XXXIX

congedia toute fa famille Domestique. Il avoit un Bouffon ; c'étoit la mode chez les Grans: Il le donna au Maire de Londres; à condition qu'il le garderoit pour lui ; & que dans son Testament il en feroit un heritage pour ses Succesfeurs. On auroit dit qu'il vouloit designer les travers d'Esprit de ce Magistrat. Par là sa Maison devint à rien : mais il avoit pour bonne & solide ressource sa Philosophie qui ne l'abandonnoit point. Se voiant dechargé des affaires Publiques, il prit le parti de vivre philosophiquement sur sa Terre de Chelsey qui ne lui rapportoit pas plus de quinze cens livres de rente. Sa fille lui disant, bé, mon cher Pere, comment pourronsnous vivre avec si peu de bien! Point d'inquietude, ma chêre Fille, répondit-il, le Ciel y pourvoira; & nôtre pis aller est de chanter aux Portes pour demander l'aumône. Il dit cela avec enjoument: mais on doutoit un peu que sa gaieté fût sincere: Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de croire que nôtre Morus avoit aquis, à force de philosopher, un vrai mépris pour toutes les choses de la Vie. Il oublioit quelquefois la gravité Socratique; mais il falloit le pardonner

à son humeur, naturellement tournée à la raillerie. D'ailleurs, à force de philosopher, il s'étoit fait une Ame vraiment tranquille. Son étude favorite étoit la Morale; & ce fut par cette belle route qu'il avança si fort dans le mépris. de la Vie. Jamais peut-être n'y a-t-il eu de Mortel plus disposé à mourir agreablement. Morus composa quelques Ouvrages moraux: Il en envoia quelquesuns à son cher Erasme, & à Warham: Il n'oublia pas d'instruire sa Posterité sur cette matiere importante: mais ses Enfans n'avoient pas besoin de leçons làdessus; leur Pere les moralisoit assez par ses Exemples admirables.

Pour revenir à la demission volontaire de Morus, la manière dont le Roi la reçut est assez équivoque. Savoir, si le Monarque accepta d'abord la Demission, ou s'il sit quelque difficulté de la recevoir, c'est ce qui ne se dit point. Il pourroit bien être que Henri VIII. qui connoissoit la sermeté inébranlable de son Chancelier; & qui, par-là, avoit sujet de craindre qu'il ne traversat son dessein amoureux, se félicita secrétement

de sa retraite.

Autre controverse historique. Com-

bien de tems nôtre Morus mania-t-il le Grand Seau? Plus de deux ans & demi, fuivant une suputation Chronologique; & il ne se démit que le 16. Mai de la 24. année du Règne de Henri. Selon un autre calcul, il en va bien autrement. Morus abdiqua sa Dignité dès l'Année suivante de sa promotion, c'est-à-dire en 1532. Quelle contrarieté! Comment l'ancienne Histoire ne seroit-elle pas toute couverte de ténèbres; comment ne seroit-ce pas un vaste Champ semé de Pyrrhonisme, puis qu'il n'y a pas même de certitude dans le raport, ou du moins dans les époques des Faits éclatans du seizième Siécle?

Quoiqu'il en soit de la varieté en question, Morus ne se suit pas plutôt rendu à soi-même, qu'il pensa à saire son Epitaphe, & l'envoia pour la faire imprimer, à son cher Erasme, qui étoit alors à Bâle. Quelques-uns prétendent qu'il avoit composé cette Epitaphe, étant encore Chancelier, & que même, elle étoit déja gravée sur le Tombeau qu'il avoit fait construire dans son Eglise Paroissiale de Chelsey, & dans laquelle Sépulture il esperoit bien suivre son Epouse, qui avoit pris le devant, & précéder tout

tout le reste de sa Famille. Enigme dissi-

cile, & dont j'ignore le mot.

L'Epitaphe de Morus, est le Sommaire de sa belle Vie jusqu'à sa disgrace; Et comme cette Epitaphe est fort curieuse, je la donnerai en original, pour faire plaisir aux Doctes.

#### THOMÆ MORI

### EPITAPHIUM

Thomas Morus urbe Londinensi familia non celebri sed honestà natus, in literis utcunque verfatus, cum & causas aliquot annos juvenis egisset, in Foro, & in Ûrbe suâ pro Sbyreno jus dixisset, ab invictissimo Rege Henrico VIII. (cui uni Regum omnium gloria prius inaudita contigit, ut sidei Defensor, qualem & gladio se & calamo verè præstitit, meritò vocaretur) ascitus in Aulam est delectusque in Consilium, & creatus Eques, Proquestor primum, post Cancellarius Lancastriæ, tandem Angliæ miro Principis favore factus est. Sed interim in publico Regni Senatu lectus est Orator populi, prætered Legatus Regis nonnunquam fuit, alias . aliàs alibi, postremò verò Cameraci, comes & collega junctus Principi Legationis Guthberto Tunstallo, tum Londinensi, mox Dunelmensi Episcopo, quo viro vix habet Orbis quicquam eruditius, prudentius, melius. Ibi intersummos Orbis Monarchas rursus refecta fædera redditamque mundo diu desideratam pacem & lætissimus vidit, & legatus intersuit:

# Quam Superi pacem firment faxintque perennem!

In hoc officiorum vel honorum cursu cum ita versaretur, ut neque Princeps Opt. operam ejus improbaret, neque nobilibus esset invisus, neque injucundus populo, furibus: autem, homicidis, hæreticifque molestus; pater ejus tandem Johannes Morus Eques, & in eum Ordinem Judicum à Principe cooptatus, qui Regni Consessus vocatur, bomo civilis, innocens, mitis, misericors, æquus, & integer, annis quidem gravis, sed corpore plusquam pro ætate vivido postquam ed perductum sibi vidit, ut filium videret Angliæ Cancellarium, satis in terra jam se moratum ratus, libens migravit in cœlum. At filius defuncto Parre, cui quamdiu supererat comparatus, & juvenis vocari consueverat, & ipse quoque sibi videbatur, amissum jam Patrem requirens, & editos ex fe 13 se liberos IV. & Nepotes XI. respiciens, apud animum suum cœpit persenescere. Auxit hunc affectum animi subsecuta statim, velut adpetentis senii signum, pectoris valetudo deterior. Itaque mortalium barum rerum satur, quam rem à puero ferè semper optaverat, ut ultimos aliquot sua atatis annos obtineret liberos, quibus bujus vitæ negotiis paulatim (ubducens, futuræ po/set immortalitatem meditari. Eam rem tandem, (si captis annuat DEUS) indulgentissimi Principis incomparabili beneficio resignatis honoribus impetravit, atque hoc Sepulchrum sibi, quod mortis eum nunquam cessantis adrepere quotidie commonefaceret, translatis būc prioris uxoris ossibus, extruendum curavit. Quod ne superstes frustra sibi fecerit, neque ingruentem trepidus mortem horreat, sed desiderio Christi libens oppetat, mortemque ut sibi non omnind mortem sed januam vitæ felicioris inveniat, precibus eum piis, Lector optime, spirantem precor, defunctumque prosequere.

Je ne puis, néanmoins, omettre la reflexion qu'un fameux Auteur fait sur cette pièce funebre. Mais, dit-il, il survint un changement afreux dans cette felicité que ce grand Homme se promettoit: au lieu de ce Tombeau honorable qu'il avoit

fait

fait élever, dans l'esperance qu'on l'y porteroit avec honneur, & que ses cendres y reposeroient en paix, il lui échut une Sépulture ignominieuse; en cela le jouët de la Fortune, la victime de la fureur du Roi; & d'ailleurs méritant, par son innocence, & par ses services, une sin aussi glorieuse, qu'un Tyran la rendit infame.

Nous voici, enfin, à la Catastrophe de Morus: elle arriva environ trois ans après sa Démission; & pour faire plaisir aux Lecteurs, s'il y en a quelques-uns, qui ne soient point instruits de cet événement tragique, en voici le sujet. Henri VIII. devient épris des charmes d'Anne Boleyn. Les Rois ne portent pas le Diadème sur le Cœur, ils le portent sur le Front: ce Bandeau facré ne les affranchit pas d'inquiétude; mais il les rend encore moins invulnérables, aux traits empoisonnez du petit Dieu d'Amour. Il en a coûté bien des fois du Scandale, & même du Sang, de cette affaire-là: mais ce n'est pas de quoi il s'agit.

Mademoiselle Boleyn, sur qui, apparemment, la Majesté Amante n'avoit nul dessein de Sacrement, se mit en tête de se Roïaliser, & sit la sière dans toute la forçe de l'apparence. Je ne veux pas di-

re,

re, pourtant, que la Vertu d'Anne ne fût point réelle. La Sagesse d'une femme tentée, est ordinairement fort équivoque. Devenir Maitresse de Monarque c'est un doux & puissant attrait: combien de Nymphes ont succombé à l'éclat du Trident? Avec tout cela, rendons justice au beau sexe; il est plus de Lucrèces qu'on ne s'imagine, & qui, même, se poignarderoient avant le Viol, si elles avoient à portée l'outil meurtrier. Et quant aux Conquérantes Roïales, n'en a-t-on pas vû repousser tous les assauts, preférer constamment à une faveur toute puissante, leur honneur & leur chasteté; enfin, n'en a-t-on pas vu vaincre & triompher heroiquement dans la Dé-fensive amoureuse? Témoin la vertueuse Princesse de Condé avec Henri IV. Ce Prince fut surnommé le Grand; & il avoit justement aquis, par ses travaux & par ses victoires ce titre superbe: mais en verité, ce Roi de France, aussibien que d'autres Princes, ne pouvoit être plus petit par l'endroit d'une certaine sensibilité: il est vrai qu'il n'étoit nullement dur pour son Peuple. Mais j'oublie que je fais l'Historien; retournons fur nos pas. Quel

#### THOMAS MORUS. XLVII

Quel que fût le motif de la résistance d'Anne Boleyn, cette Beauté recula de si bonne foi, ou si adroitement qu'elle piqua son Amant, & l'enflamma à ne se plus posseder. Ce Prince, qui vouloit terriblement ce qu'il vouloit, resolut de faire tout pour la jouissance, & pour la possession, falut-il partager, son Trône avec sa Maîtresse. En execution d'un dessein si extraordinaire, Henri pensa à répudier Catherine d'Arragon, sa Femme légitime. L'entreprise ne pouvoit être La Reine étoit Tanplus épineuse. te de l'Empereur Charles-Quint, & conséquemment bien appuiée. Cet obstacle. quoiqu'apparemment invincible, ne rebute point le Monarque passionné. Il s'adresse confidemment à la Cour de Rome & demande le Divorce avec autant d'affurance, que si sa Cause étoit infaillible. Sur quoi fondé? Oh le voici. Catherine avoit épousé en premières Nôces, le Prince Artus, Frere aîné de Henri: ce Mariage ne fut point consommé, ce qui fe prouva mieux que celui de Louis XII. Roi de France, avec Jeanne, Fille de Louis XI. de fine, d'active, d'ambitieuse, & de tyrannique Mémoire. Henri VII. voulut donc, que son second Fils,

& son Héritier présontif, épousat la Veuve vierge & pucelle de son Ainé; & la Dispense Romainement Pontificale calma les Consciences sur l'horreur de l'Inceste.

Henri VIII. avoit vécu tranquilement avec sa Belle-Sœur, metamorphosée en Epouse: il en avoit eu même une Fille, qui après la mort prématurée d'Edouard VI. son Frere, règna sous le nom de Marie, au grand malheur des Proteftans. Tout d'un coup Cupidon s'érige en Casuiste; le Fils de Vénus est de tout métier. Le Roi commence à ouvrir les yeux sur sa Situation Conjugale; & se croïant, ou faisant semblant de se croire dans la Voie Infernale, il supplie humblement, religieusement le Pape, de mettre son Ame en repos; & de rompre un lien criminel qui le faisoit trembler pour fon falut. Qui croiroit que l'Amour libertin pût operer une si belle Converfion? Dieu se sert de tout; & souvent le Diable, sans le savoir, tout rusé Diable qu'il est, travaille pour le Paradis.

Cependant, le Monarque, aussi pénitent de son Mariage, qu'il a de confreres, ne put obtenir son absolution. Le Saint Pére se déclara hautement pour la

Rei-

Reine; & d'ailleurs, sollicité puissamment par Charles-Quint, il confirma l'union de cette Princesse avec sa Maiesté Britannique. Le Roi n'avoit garde d'aquiescer: son scrupule le poignant toujours plus avant, il n'eut point de foi pour la Decision du Saint Siége, & il regarda le Pape comme partial, & comme son ennemi. Henri ne laissa point de continuer sa poursuite: mais voiant qu'il n'avance rien, l'impatience le prend. Quelle impatience? de se voir délivré du remors, & du ver rongeur de l'Inceste? Ce Prince assuroit que Oui, & on devoit le croire charitablement. Ce qui est hors de contestation, c'est que le Monarque, de sa propre autorité, & independemment du Souverain Dispensateur, donna la Lettre de Divorce à la Reine son Epouse; & convola, au plus vîte, fur les ailes du Sacrement, entre les bras de sa Maîtresse.

Quand la nouvelle en fut arrivée à Rome, quel scandale! quelle fougue de zele! quelle indignation Apostolique! C'étoit effectivement, donner une surieuse entorse au Vicariat Divin; car au Pape seul comme Lieutenant Général du Ciel, apparent le Droit de desunir, de séparer

ce que Dieu a joint. Le Saint Pere ne se laissa pourtant point d'abord transporter au feu d'Elie: il emploia les exhortations pastorales, & les remontrances paternelles. Mais voiant que le Cœur Roial ne se laissoit point amollir, & que Henri perseveroit dans sa rebellion contre le Chef Visible de l'Eglise, il lança sur cette Tête Sacrée la foudre de l'Excommunication, sa Sainteté sit present à Satan de l'Ame du Monarque.

Mal en prit à l'Homme de Dieu; l'Arme Spirituelle éclata, & ne blessa que lui. Le Roi se dépite; il ne veut plus reconnoître l'Autorité Suprème & Divine du Saint Siége; il secoue le Joug Papal. Cette Rupture commençoit à être à la mode; & plusieurs Princes d'Allemagne avoient déja franchi le pas. C'étoit cette raison-là même, qui devoit retenir le bras du Saint Pére, qui devoit l'engager à modérer sa fureur apostolique. En effet, outre que l'Angleterre étoit dans la Catholicité un des beaux Fleurons de la Tiare, ce Roiaume avoit encore cela de particulier, qu'il étoit tributaire du Prince des Apôtres, & qu'il lui païoit tous les ans ce qu'on apelloit le Denier de Saint Pierre. Sans

Sans doute, le Pape n'auroit jamais prévû que son Tonnerre ne causeroit du ravage que dans son Empire. Il comptoit aparemment, sur la superstition, & sur la resistance des Anglois : il se flatoit que ces Sujets, étant dispensez de leur serment, se separeroient de leur Maître comme d'avec un homme destiné Papalement à la Damnation. Il se mécomptoit fort le bon Saint Pére : les Anglois s'en tinrent inviolablement au Lien qui, fondé en Autorité Divine, unit une Nation avec son Prince Naturel. Henri VIII. retranché de l'Eglise comme un Membre pourri, rebelle au Saint Siége, ennemi déclaré du Pape; Henri VIII., dis-je, trouve dans son Etat la même obeissance, la même soumission qu'on lui rendoit auparavant. Ce Monarque, le plus absolu, peut-être qui ait jamais occupé le Trône d'Angleterre; & qui sous l'ombre, sous l'image de la Liberté, gouvernoit despotiquement, ce Monarque fit confirmer par le Corps Representatif tout ce qu'il avoit fait; & de plus le Parlement le déclara Chef de l'Eglise.

J'ai laissé longtems Morus en repos;

ramenons-le sur la Scène. Le Roi, se doutant, apparemment bien, que ce grand homme n'approuvoit point la Révolution, & ne désirant peut-être rien plus que d'avoir pour soi un suffrage de si grand poids, prit une mesure juridique pour s'éclaireir sur la pensée, & sur les intentions de son Ex-Chancelier. On cite Morus à Lambeth, Maison de

plaisance du Primat.

Il y comparoit devant l'Archevêque de Cantorberi, le Lord Chancelier, & le Secrétaire Cromwel. Celui qui présidoit à ce petit Tribunal ordonna gravement à Morus, de prêter serment touchant la Suprematie du Roi, & de ses Successeurs, dans l'Eglise Anglicane. Morus rejettant la Sommation, dit que sa Conscience ne lui permettoit point ce qu'on exigeoit de lui, & il déclara nettement qu'il ne reconnoîtroit jamais le Roi pour le Pape du Roiaume. Sur cette Réponse, Morus, comme criminel de Haute Trahison, sut condamné à perdre tous ses biens, toutes ses Dignitez, & à souffrir une Prison perpetuelle.

On le mena, donc, à la Tour; & il y demeura tranquillement une année.

Au bout de ce tems-là le Prisonnier sut tiré de la Forteresse de Londres; & on le conduisit à pié devant les Commisfaires, ou Juges, qui, aïant été nommez par le Monarque pour cette affaire-là, n'étoient apparemment guére difposez à faire grace. Morus marchoit vers le lieu de son Jugement, apuié sur son bâton; tant la longueur du chemin le fatiguoit : mais en même tems, il faisoit voir une contenance ferme, un vifage serain & assuré. Quand il sut devant le Tribunal, les Juges firent ap-porter une chaise, & lui permirent de demeurer affis pendant qu'on instruiroit fon Procès. Cette Seance se tint au mois de Juillet, 1535.

coutant attentivement, il dénonça qu'il avoit de ses propres oreilles oui dire à Morus, que le Parlement n'avoit non plus de droit de donner au Roi le titre & le pouvoir de Chef de l'Eglise, qu'il avoit droit de faire une Loi pour ordonner que Dieu cesse d'être Dieu.

La circonstance historique est trop curieuse pour n'en pas faire ici un extrait. Les Conseillers de Henri VIII. eurent ordre de s'assembler à Lambeth, Maison de Plaisance de sa Grandeur Primatiale de Cantorberi. Ce Tribunal fit citer Morus & Fisher à comparoître: on leur demanda le ferment à la mode. Morus preceda fon Compagnon de mauvaile fortune: il se presenta le premier; & comme les Juges lui ordonnent de declarer ingenument ce qu'il pensoit de la Revolution, & s'il ne vouloit pas se soumettre à la volonté Roïale, cela vouloit dire, de figner le Formulaire; il repondit que non: mais que si on vouloit le laisser en sa liberté, il feroit en sorte qu'on seroit content de lui. Audley qui lui avoit succedé dans la charge de Chancelier, le plaisanta, & lui dit qu'il feroit plus sagement d'aller penser un peu à ses affaires. Morus, congedié, on fit venir Fisher: les Juges n'en n'en furent pas plus contens: Fisher parla tout le langage de Morus. Le Tribunal connut dès lors qu'il y avoit de l'intelligence entre ces deux Illustres An-

glois.

Les Juges n'en demeurerent pas-là: ils vouloient la conclusion de cette grande & importante affaire. Le Tribunal, qui n'avoit accordé cette petite Treve à nôtre Illustre que dans la croïance qu'ilreviendroit à lui, & qu'il se rendroit à fon pretendu devoir, le fit citer à recomparoître. Les Juges firent de leur mieux pour obliger les deux Illustres Criminels à se retracter. On voulut les exciter par l'exemple de quantité d'autres Personnes d'une grande distinction dans l'Etat & dans l'Eglise. Morus fut inflexible. Crammer, qui avoit pour lui une vraie estime, tâcha, par les raisons du monde les plus pressantes, de lui persuader d'obeir au Monarque. Vous êtes Anglois, lui disoitil; & comme tel vous devez vous foumettre au Roi, au Parlement, & aux Loix. Cette raison-là fit quelque impression sur l'Esprit de Morus: mais comme il se soucioit fort peu de sauver sa vie, il revint bien vîte à son premier sentiment & à sa resolution. Sa repon-

se fut qu'il n'étoit point Fanatique; qu'il agissoit par persuasion & par conscience; & qu'ainsi, ce qu'on exigeoit de lui étoit l'effet de l'Injustice & de la Violence. Il offrit même de faire le serment le plus sacré pour confirmer ce qu'il disoit. L'Abbé de Westmunster lui repliqua d'une maniere qui sentoit fort son courtisan. Il ne s'agit pas, dit-il à Morus, de contenter vôtre conscience: pensez plutôt à la guerir. Dès que le Conseil d'Etat vous ordonne une chose, vous devez y aquiescer. A cette repon-se à laquelle Morus ne s'attendoit point, il repartit: ce n'est pas seulement ma conscience que j'allegue: j'ai encore pour moi tout le Christianisme; & je vous l'oppose comme ma piece justificative; elle est d'une plus grande force que toutes les Ordonnances du Corps representatif de la Nation.

Crammer, voiant cette fermeté inébranlable, comprit bien que Morus & Fisher étoient perdus si la Justice s'en saississifoit une sois : il écrivit donc à Cromwel d'emploier sa faveur auprès de sa Majesté pour obtenir qu'il sût permis aux deux Prevenus de faire un serment, qui, à la verité, ne seroit pas tout-à-

fait conforme au formulaire; mais qui, néanmoins, suffiroit pour assurer la Couronne à la Posterité de la nouvelle Reine. Le Prélat ajoutoit que sa Majesté auroit en cela plus d'honneur, & qu'elle agiroit plus conformement à ses intérêts. Le Roi, disoit Crammer, s'il veut bien prendre le parti de la douceur, conservera pour son service deux Sujets d'un merite extraordinaire : au lieu que s'il les fait mourir, la constance heroique avec laquelle ils souffriront apparemment fupplice, causera de l'admiration, & augmentera peut-être le trouble & le desordre dans le Public. Le Monarque fut fourd à cette sage remontrance. Morus & Fisher furent menez à la Tour: On les y traita avec la derniere dureté: la premiere precaution dont on usa à leur égard, ce fut de leur ôter l'encre & le papier, tant on craignoit leurs Plumes contre le divorce, & la Primauté Roiale. Fisher, âgé de quatre-vingts ans, passa par une terrible épreuve : on lui fit endurer la faim, le froid; & quoi que malade, on lui refusoit jusqu'au moindre soulagement. Je me trouve, écrivoit-il a Cromwel, sans habits & sans feu. On n'en vint pas tout d'un coup à cette barbarie. Les deux Emprisonnez avoient d'abord la liberté de se voir, & ensuite de s'écrire: mais comme ils abuserent de cette douceur; non seulement elle leur fut retranchée; mais même on les en pu-

nit rigoureusement.

Il parut bien que ces deux Hommes-là agissoient de concert contre le Formulaire; car ils emploioient la même idée pour le décrier, & pour le combattre. Ile le nommoient un couteau à deux tranchans: qu'on y adhere, disoient-ils, ou qu'on s'y oppose, l'un & l'autre sont également dangereux: en le rejettant, il n'y va pas moins que du dernier supplice; & si vous le signez, vous mettez vôtre salut en danger. Morus & Fisher étoient deux Personnages à peu près de la même tournure: tous deux favans, ingenieux, d'un Esprit élevé, aïant beaucoup de droiture & de fermeté d'ame : tous deux avoient une Philosophie qui les mettoit au-dessus de la Grandeur & de la fortune. Morus s'étoit demis du Premier Poste du Roïaume dans la Robe & dans la Judicature, plutôt que de faire quelque chose contre ses sentimens à l'égard du culte; & Fisher refusa constamment de changer son Evêché de Rochester contre

un autre Evêché dont les Rentes étoient plus nombreuses. Ils avoient le même zèle pour la Religion Romaine; & par consequent ils étoient aussi attachez au Parti de la Reine repudiée, qu'ils étoient contraires aux Intérêts d'Anne de Boleyn. L'opinion commune étoit que nos deux gens avoient beaucoup aidé le Monarque dans la composition du Livre qu'il publia contre Martin Luther; & qui attira à ce Prince Auteur, à la Cour de Rome, le Titre de Defenseur de la Foi: mais s'il est vrai que Morus & Fisher avoient emploié contre les Protestans les Armes de la controverse; ils en devinrent en suite les cruels Persecuteurs. A la fin quand on les somma de s'expliquer sur le serment qu'on devoit prêter touchant la Primauté de l'Eglise & touchant la Loi faite pour l'Ordre & le Reglement de la Succession à la Couronne, ils rejetterent absolument ces Propositions, disant qu'ils ne connoissoient point d'autre Chef de l'Eglise que le Souverain Pontife de Rome, ni d'autre Reine en Angleterre que Catherine d'Arragon.

Un Auteur Latin ne fait aucune mention, ni du Plaidoié de Morus, ni de \*\*\* 6 fon son Délateur. Cet Historien se contente de dire que, selon la coutume de la Nation, on appella douze autres Consultans, lesquels, si je ne me trompe, se

nomment Jurez.

Ils eurent ordre d'examiner entr'eux, apparemment par la lumiere du Bon Sens & de la Justice Naturelle, s'il n'étoit pas vrai que Morus avoit violé l'Edit du Parlement. Les Jurez se retirerent, & ils eurent là-dessus une courte deliberation. Ensuite, étant revenus auprès du Tribunal, ils prononcerent le terrible Gylthy, ce qui signisse, il merite la Mort. Aussi-tôt le Chancelier prononça la Sentence de peine capitale. Le Condamné voulut parler: mais on le sit taire, & il fut remené à la Tour.

La Sentence étoit horrible; & on ne peut pas s'empêcher de foupçonner dans les Juges ou une animofité envenimée, ou une lâche & fervile complaifance pour le Tyran. Suivant cette cruelle & barbare Sentence, l'illustre Morus devoit être trainé à Tyburn, place destinée à l'execution des Criminels: là il devoit être pendu, & demeurer à la potence jusqu'à ce qu'il fût à demi mort. Dans ce suneste état, on devoit lui couper l'instrument

ment de la Propagation, lui ouvrir le ventre, brûler ses entrailles, attacher les quatre portes de Londres; ensin, exposer sa tête au bout d'un piquet sur le pont. Quand Morus eût été bien & dûment convaincu d'avoir entrepris de poignarder le Prince, & de bouleverser l'Etat, eût-on pû lancer contre lui un Arrêt plus soudroïant? Je m'étonne qu'on n'en vînt point à la peine & au supplice du seu. Henri VIII. étoit grand brûleur; le même FAGOT servoit aux Catholiques & aux Protestans.

Pour revenir à la Sentence, le Monarque, soit qu'il eût honte d'une injustice si maniseste, & si criante; soit par une ostentation de clémence, le Monarque, dis-je, adoucit la rigueur ou, pour mieux dire, la violence des Juges; & il commua la Mort insame en une simple Décapitation. Quelcun accourut avec empressement vers le Condamné, pour lui apprendre cette mitigation, ne doutant point qu'il ne la reçût comme une bonne nouvelle, & qu'il n'en remerciat le Prince. Rien moins que cela. Morus écouta d'un grand sang froid ce changement savorable; puis d'un visage tranguile.

quile, aiant même l'air ouvert & riant, Dieu préserve, s'écria-t-il, Dieu préserve d'une telle grace mes Amis, & ma posserité! En effet, à moins qu'on n'accorde la Vie, toute autre compassion est bien peu de chose, & ne coûte

pas grand effort.

Voici quelques autres particularitez de la constance Chrétiennement Philosophique de nôtre Heros. Lors qu'après sa Sentence prononcée, on le reconduisoit à la Tour, sa Fille que les uns nomment Catherine, & les autres Marguerite, Demoiselle d'un rare merite en beauté, & en érudition, fendit la presse, écarta les Gardes; & se jettant au coû de son Pére, le trempa de ses larmes, sans avoir la force de lui parler. Le venerable Vieillard conserva les yeux secs: l'assaut étoit très rude: cependant la tendresse paternelle, loin d'éclater, ne se fit connoître par aucun signe; pas la moindre apparence d'émotion: allez, ditil d'un ton grave & ferme à sa Fille, allez, & priez Dieu pour mon Ame. On ajoute que cette Demoiselle, à qui il étoit permis de voir son Pere dans la Prison, l'exhortoit instamment à la perseverance; & qu'elle conserva toujours,

### THOMAS MORUS.

LXIII

comme un sacré dépot, comme une relique précieuse, la tête de son cher Sup-

plicié.

L'Epouse de Morus. avoit des sentimens tout opposez à ceux de sa Fille. Henri aiant conseillé à cette Dame de faire un dernier effort pour deroidir, pour fléchir son Epoux, elle y aquiesça volontiers. S'étant donc rendue auprès de lui, elle fit jouer tous les resforts de l'Amour Conjugal. Remontrances, priéres, conjurations, larmes, embrassemens, rien ne fut oublié. Sauvezvous, sauvez-nous, cher Mari, il ne s'agit que d'une legére complaisance pour le Roi, pourquoi vous opiniatrer à périr, & à ruiner vôtre Famille? L'Epoux écouta en statuë ce Sermon véhément & pathétique. Puis, prenant la parole: combien, demanda-t-il froidement à sa Femme, combien de tems croïez-vous que j'aïe encore à vivre? Madame Morus répondit, tout au moins vingt ans. Comment, repliqua le Mari, vous voudriez que je changeasse la Vie éternelle contre les dernieres vingt années de cette Vie passagere? Voila tout ce que la Tentatrice put en tirer. S'il n'y avoit ni entêtement ni orgueuil Philosophique, dans le fait du

du Condamné, on ne peut trop vénérer sa Memoire, d'avoir soûtenu avec tant de vigueur & tant de courage la persuasion de sa Conscience.

La proximité du suplice n'ôtoit point à Morus sa belle humeur; &, si ce que je vais narrer est certain, car je n'y a-joute soi que de bonne sorte, on peut dire qu'il mérite un des premiers rangs parmi ces Ames intrépides qui ont joué, qui ont badiné avec la Mort: prenez la

peine de lire.

Un Seigneur Anglois, & bon Courtisan, qui aparemment, aïant une tendre estime pour Morus, tâchoit d'ébranler fa constance, le visitoit fort souvent dans fa Prison. Ce noble Convertisseur ne cesfoit de prêcher nôtre Condamné, répétant continuellement tout ce qu'un Ami peut dire de plus pressant dans une si funeste conjoncture. Morus ne sortoit point de son retranchement; il opposoit toûjours le même bouclier. Enfin, las des importunitez de celui qu'il regardoit comme un Persécuteur à bonne intention, il résolut de s'en débarasser une bonne fois. Je cède, je me rends, dit-il à son Controversiste, & je change de sentiment. Le bon Seigneur, ravi d'avoir

la Victoire, se felicite; & sans faire expliquer davantage fon prétendu Converti, le voila qui court au Roi pour lui annoncer cette grande nouvelle. Sa Majesté en marqua beaucoup de joie: mais, plus curieuse que l'Ami de l'Ex-Chancelier elle voulut savoir en quoi consisteroit la Rétractation. Si le Seigneur Anglois retourna à la Tour pour s'en éclaircir, ou si le Prince y envoia quelqu'autre, c'est ce que je ne trouve point dans mon Mémoire. On raporte seulement la réponse de Morus: Oui, dit-il, j'ai changé de sentiment; & vous allez-savoir en quoi. J'ai la barbe assez grande, comme bien voiez : j'ai Philosophé long-tems sur ce que j'en ferois. La garder? Cela ne seroit guére honnête de paroître en cérémonie devant le Peuple avec un menton épais & touffu. D'un autre côté, me faire raser; il y auroit de l'affettation, & d'ailleurs, c'est-là rajeunir pour mourir: tout franc, cette balance m'embarassoit. A la fin, le respect pour l'Assemblée nombreuse, qui doit assister à mon mariage, & à mes nôces avec la Mort, l'emporta; j'avois résolu de passer, pour la derniere fois, par les mains du Barbier. Depuis cela,j'ai fait cette refléxion : pourquoi, me Tuisfuis-je demandé, ma barbe n'auroit-elle point de part à la Fête? ne me touche-t-elle donc pas d'affez près? Et si le Per-sonnage, que je suis sur le point de faire, est un peu desagreable, n'est-il pas juste que ma Fille la Barbe partage ma peine & ma douleur? Je suis donc dans le dessein de laisser-là le rasoir; & c'est en quoi j'ai

changé de sentiment.

Je ne me vante pas ici d'avoir copié fidèlement, & mot pour mot, la réponse de Morus: j'avouë que j'ai un peu aidé à la lettre: mais est-il désendu à un Historien de faire parler son Héros? Et d'ailleurs, je n'ai fait que commenter, que paraphraser la substance de cette idée burlesque. Au reste, ce badinage du Condamné seroit-il de vôtre goût? Il trompoit son Ami; il se moquoit du Roi; il insultoit à la Justice; & par-là, autant que je m'y connois s'entend, il gâtoit le serieux, le grave de sa Philosophie. Mais aussi, marquoit-il en cela un vrai mépris pour la Vie; & c'est l'endroit par où le Sage se distingue le mieux du Vulgaire, & du Commun des Hommes.

Le Monarque voïant l'inflexibilité de fon Prisonnier, & desesperant de pouvoir réduire une Ame de cette trempe, l'aban-

donna

THOMAS MORUS. LXVII

donna à son sort, & à l'exécution de sa Sentence. Ce bel exploit d'Injustice se fit le septième de Juillet, mille cinq-censtrente-cinq. Morus conserva son enjoûment jusqu'à la fin; & au lieu de paroître en Public dans la posture ordinaire des Patiens, il porta jusqu'au supplice la rail-

lerie & le bon mot.

Etant conduit à neuf heures du Matin fur la haute Place de la Tour, il s'appercut, en montant sur l'Echafaut, que l'escalier n'étoit pas ferme & qu'il pourroit bien fondre sous les piés. Alors, se tournant vers l'Officier de Justice qui présidoit au Spectacle, Monsieur le Lieutenant, lui dit-il, faites en sorte, je vous prie, que je puisse monter en toute sureté; il n'y a point de plaisir à se casser le coû. Commandez donc, qu'on affermisse ces degrez. Mais quant à la descente, je m'en charge, c'est mon affaire; & j'aurai soin de n'y courir aucun risque. Il avoit raifon: fon Ame ne devoit pas retourner par le même chemin; & de plus, un Esprit ne pèse rien.

L'innocent Criminel étant monté, sans accident, sur son Théatre, harangua l'Assemblée suivant l'usage du Païs. Selon toute la probabilité possible, il sit son

Apc-

Apologie; & peut-être aussi sit-il revenir quantité d'Auditeurs dans son sentiment. La bonne Politique ne permettoit point que Morus parlat sur l'Echasaut. Quelcun a dit que le supplice d'Anne du Bourg, Conseiller au Parlement de Paris, avoit sait plus de Huguenots en France que tous les Prêches des Ministres. Il est donc assez étonnant que Henri VIII ne fermât pas la bouche à son Ex-Chancelier; & on ne peut excuser cette saute-là que par la crainte d'un murmure, ou d'un soulevement.

Le Discours fini, Morus se tournant vers celui qui devoit l'envoier en l'autre Monde, lui sit cette charitable exhortation: Bourreau, faites bien votre devoir, & n'aiez point de peur. Vous voiez, Monsieur l'Executeur, que j'ai le coû fort court, & presque dans les épaules: frapez donc bardiment; car si la main vous trembloit vous pourriez fort bien vous estropier. Tout cela se disoit d'un air riant.

Après avoir donné ce bon avis, il mit la tête sur le billot. Alors, il convint d'un certain signal avec le Bourreau, pour donner & recevoir le coup: mais il recommanda sur tout à l'Executeur, d'épargner sa Barbe, de la respecter, de ne la pas endommager; enfin, de ne lui point faire de mal: cette Barbe, disoit-il. est l'innocence même; elle n'est nullement complice de mon crime; elle n'a jamais commis aucune trabison. Morus aïant donné le fignal, cette tête si pleine d'esprit, de jugement, & de savoir, fut separée du Corps, pour n'y être réunie que quand il plaira à Dieu. L'habile Medecin de Nuremberg, qui a composé le Theatre des Hommes Illustres, raporte le fait différemment. Il y en a, dit-il, qui affurent que Morus étant prêt de mettre la tête fur le poteau, comme l'Executeur le prioit de ne lui point imputer sa Mort, il fit cette réponse un peu trop gaillarde pour un Mourant. Je vous pardonne, dit-il, mais à une Condition : c'est que vous prendrez bien garde de me débarber. Or il étoit rasé; & on lui avoit entierement abatu la barbe, ce dernier témoignage de Freherus change bien la thèse, comme vous voiez. Si Morus étoit rasé, la tromperie faite au Seigneur Anglois, & l'apostrophe au Bourreau sur l'innocence & la conservation de la longue Barbe, tout cela tombe; & la pensée, la saillie du Condamné ne devient plus qu'une froide & insipide plaisanterie. Il y a encore unc une remarque à faire sur la premiere maniere dont j'ai conté la Décapitation de nôtre Illustre. Sur la foi d'un Extrait qu'on m'a fourni, j'ai insinué que Morus, aïant déja la tête sur le billot, étoit entré en pourparler avec le Ministre du Glaive, & lui avoit recommandé sa Barbe. Je demande s'il y a là de la vraissemblance; & s'il n'est pas beaucoup plus naturel de croire que Morus, avant de se mettre en posture de Victime, avoit fini avec le Sacrificateur, excepté le

Signal.

Que cette petite Critique soit bien ou mal fondée, mon Narrateur assure que la derniére boufonnerie du Patient scandalisa les Spectateurs. On trouva que dans des momens d'une aussi grande importance que sont ceux qui ouvrent la Porte de l'Éternité, le bon mot étoit hors de saison, & ne convenoit point du tout. Effectivement, lors qu'on est bien persuadé d'une autre Vie, on s'imagine aisément qu'un homme qui se trouve à l'entrée de cet Avenir infini, & où on entre sans être sûr de son sort, on s'imagine, dis-je, aisément qu'un homme, dans ce terrible point qui conduit à tout bonheur, ou à tout malheur, n'a pas trop envie 1.1

envie de rire. Mais apparemment, Morus ne doutoit point, pour soi, d'un Paradis sans Purgatoire; & dans une telle afsurance, il lui étoit permis de mourir en belle humeur. Peut-être aussi qu'il s'y fourroit un peu de vanité Philosophique. Ces Messieurs les Grans Hommes veulent qu'on parle d'eux jusqu'à la consommation des Siécles; & cette ambition, quoi-que chimerique, les pousse à se distinguer de la Foule, de la Multitude par des traits finguliers. Si nôtre Condamné avoit eu en vuë cette Immortalité Phantastique, ce que je ne croi point; il auroit bien pu faire une station, & païer le péage de la brûlure dans le chemin du Roïaume des Cieux.

Une chose m'étonne: c'est qu'on ne l'ait point placé dans le Martyrologe, du moins que je sache. Morus aïant répandu son sang, aïant sacrissé sa vie pour la puissance Papale, ne méritoit-il pas la Palme du Martyre, & conséquemment tous les honneurs divins qui suivent celui de l'Invocation? S'il y avoit de la jaloussie entre les Bienheureux, Morus devroit envier la fortune de Béket, connu sous le nom de Saint Thomas de Cantorbie, en effet, l'un n'étoit-il pas aussi canonisable

que l'autre? Encore plus, selon mon petit moi. Béket avoit été surpris par un assassinat; & peut-être que s'il se sût trouvé dans le cas de Morus, il n'eût pas foûtenu si bien la gageure. Celui-ci au contraire, a resisté de sang froid à la fortune, à la faveur, à la chair & au sang; & à cet amour de la Vie qui est si naturel. D'ailleurs Thomas Béket n'exerçoit fon courage, pour ne pas dire son opiniâtreté, que pour la défense du Droit Ecclésiastique; au lieu que Thomas Morus a tendu le coû, a donné sa tête pour la Suprématie de la Tiare, & pour la Divinité du Vicariat. Cerendant, on niche l'Archevêque, on le célèbre, on le fête, on lui demande son intercession; & pour le pauvre Morus? Son crédit céleste de-meure dans l'obscurité; personne n'a re-cours à lui. Tant il est vrai que le ha-zard poursuit les Hommes jusque dans l'autre Monde; & que, par rapport à cette Vie-ci, les Saints même du Paradis sont sujets au Bonheur & au Malheur!

Morus aimoit à rabattre les fumées d'un Presomtueux, & à le mortifier. Etant un jour à Bruges, il ouit parler d'un Fanfaron qui s'osfroit à résoudre & à dénouer généralement toute sorte de difficultez, de quelque genre qu'elles fussent. Morus, voulant se divertir aux dépens de cet Archi-Gascon, lui envois proposer, pour thèse, Ob Averia capta in Withernamia sint irreplegibilia? & lui fit dire en même tems qu'un Domestique de l'Ambassadeur d'Angleterre avoit envie de rompre une Lance avec lui, je veux dire de disputer sur cette questionlà. Mais le pauvre homme, bien loin de pouvoir y répondre, sit voir qu'il n'entendoit pas seulement les termes du Droit Civil d'Angleterre; & on sissa d'importance son prétendu Savoir universel. C'est, à quelques termes près, comment l'Auteur de mon Mémoire narre le Fait. Freherus n'est pas tout-à-fait du même avis; laissons-le parler. Morus étant allé à Bruxelles, en qualité d'Ambassadeur, ou d'Envoié, si Envoié y avoit en ce tems-là, rencontra un Rodomont d'érudition : cet homme-là savoit tout; & défioit qu'on le prît au dépourvû. Son Excellence, jugeant à propos d'humilier le Docteur Général, lui fit cette interrogation effraiante, & fondée, diton, sur le Droit Britannique, ce que je ne puis concevoir: dites-moi, s'il vous plait, PhéPhénix des Savans, les bêtes prises en Withernamie, sont-elles irreplegibles? Le Fanfaron ne sachant ce qu'on lui demandoit; n'entendant pas même les termes, régala toute la Compagnie, de sa honte & de sa consusion. Si la question étoit, comme je le croi, imaginaire & forgée, je ne voi pas qu'il y eût-là grand sujet de rire.

Il ne me reste plus que les réstexions morales & sententieuses de nôtre Décapité: elles sont belles, solides, & Chrétiennes; j'en excepte, néanmoins, la dernière; je n'y reconnois point le bon goût de Morus, ni la justesse de son discernement. Les voici ces restexions.

S'agit-il de délibérer sur des choses encore fort éloignées? Pensez à la fin du Monde,

laquelle arrivera infailliblement.

S'empresser pour les honneurs de ce Mondeci; & mettre des Armes de Noblesse sur une Prison, c'est à peu près la même chose.

Un vieux Avare ressemble à un Voleur, qui aimant son métier jusqu'au-dernier soupir, tâche de prendre le bien d'autrui, lors même qu'on le mène à la potence.

La plus grande marque de la Vangeance Divine, c'est d'obtenir ici-bas l'accomplisse-

ment de tous ses souhaits:

Il

Il y a plus de peine à se damner qu'à

se sauver.

Moins on a de fortune, plus on est dans l'occasion de devenir vertueux & homme de bien.

Qui ne voudroit envoier ses aumônes là haut, où nous esperons aller un jour, pour y recevoir le fruit de nos charitez, & de nos bonnes œuvres?

Tout bon Chrétien doit souhaiter trois choses pour le bien de son culte: une paix universelle; une Religion uniforme, & plutôt la Réformation des mœurs que celle de la Doctrine.

Cherchez vous une Epouse? C'est comme si vous aviez devant vous un sac rempli de serpens, parmi lesquels est une anguille: vous fouillez dans le sac. Il n'est pas absolument impossible que vous attrapiez l'anguille: mais vous la manquerez cent sois; mille sois & toujours vous retirerez la main avec une nouvelle morsure.

Le bon Morus, s'il parloit ferieux, en vouloit terriblement au beau sexe. Je veux croire pour son honneur qu'il badinoit: mais pouvoit-il emploier une comparaison plus fausse, ni plus outrée? Je m'en ra-

porte à vôtre bon sens.

\*\* 2 LET-

# LETTRE D'E R A S M E A JEAN FROBEN.

TOut ce qui a paru de mon illustre Morns a été de mon goût plus que je ne puis l'exprimer. Je me désiois, néanmoins, toûjours de mon jugement; & j'avois peur que le nœud d'amitié intime qui nous unit ne me causat quelque nuage de prévention. Mais quand je voi que généralement tous les Doctes pensent de même; qu'ils élèvent même beaucoup plus haut le génie de cet homme incomparable, non qu'ils l'aiment autant que je le chéris, mais parce qu'ils ont plus de lumiere que moi, Oh! je déclare que je suis bien content de mon sentiment, & que dans la suite, je le soûtjendrai à découvert.

Que n'auroit point pu produire cet Esprit admirablement heureux, si l'Italie lui avoit donné l'éducation? Que n'auroit-on point du esperer de lui s'il s'étoit consacré tout-à-sait au Culte des Muses; s'il avoit meuri jusqu'à la saison des fruits & jusqu'à son automne? A peine sortoit-il de l'Ensance qu'il sit des Epigrammes & presque tout ce que nous avons de lui. Il n'a jamais passé la Mer que deux fois; & c'étoit pour aller en Flandre de la part du Roi son Maître, & avec le Caractere Representatis. Un Homme qui a une Femme qu'il aime, remarquez bien: un Homme qui a un gros Domestique; un Seigneur possé au pre-

LETTRE D'ERASME. LXXVII

premier Rang de la Jurisprudence, & abîme dans les plus hautes affaires du Roiaume, que ce Magistrat puisse trouver une heure de méditation litteraire, en vérité cela n'est-il pas sur-

prenant?

C'est ce qui m'oblige, mon cher Compére, à vous envoier le Manuscrit de l'Utopie: voiez si, par vôtre Presse, vous voulez faire present au Monde de cet excellent fruit de Plume, & le rendre durable dans les Siécles futurs. Vous êtes Libraire d'une réputation fameuse; & c'est assez qu'un Livre soit connu Frobenien pour être recherché avec empressement de tous les Connoisseurs. Adieu, mon cher Compére; portez vous bien: mes amitiez au beau-pere, à l'aimable épouse, & aux agreables enfans. Je vous recommande sur tout le petit Erasme, ce fils qui nous est commun, & puis qu'il est né parmi les Muses, tâchez d'en faire un habile homme. A Louvain, 23. d'Août; 1517:

# L E T T R E DE GUILL BUDEE

# A THOMAS LUPSET, Anglois.

JE vous suis extremément redevable, Monfieur, vous que je ne crains point de nommer l'Honneur de la Jéunesse pour l'Erudition, Oui, ie vous dois plus que je ne saurois dire du present que vous m'avez sait de l'Utopie de Thomas Morus: vous avez par-là détourné mon attention vers une lecture des plus agreables; & qui produira son fruit.

#### LXXVIII LETTRE DE G. BUDE'E

Il y a longtems que vous me priates de lire Thomas Linacer, & je ne demandois pas mieux. Vous voiez bien que je veux dire les six Livres que ce Medecin habile, & qui possede parsaitement les deux Langues, a traduit en Latin du Grec de Galien sur l'Art de conserver la santé. Cette Traduction est si bonne, que si tous les Ouvrages de Galien, dans lesquels, par parenthèse, je sais consister presque toute la Medecine, étoient aussi-bien Latinisez, l'Ecole d'Esculape n'auroit pas grand sujet de se soucier du Grec.

J'ai donc parcouru ce Livre dans les Papiers de Linacer, que vous m'avez fait le plaifir de me confier pour un peu de tems, ce dont je vous tiens un grand compte. Cette lecture m'a été fort utile: mais j'espere que celle de l'Impression que vous avez soin de procurer dans les Boutiques de cette Ville, me sera en-

core plus fructueuse.

Quand je pensois, Monsieur, vous avoir assez d'obligation au sujet de Linacer, voici que, comme par accessoire, ou pour la bonne mesure de vôtre biensait, vous m'avez donné cette Utopie de Morus: c'est un Génie élevé, pénétrant, agreable; on peut dire que cet homme là est consommé dans la Science, & qu'il sait mettre à juste prix toutes les choses humaines.

Je tenois ce petit Livre, lorsqu'étant à la Campagne, allant çà & là, prenant garde à tout, donnant des ordres aux ouvriers, car il n'est pas que vous ne sachiez que depuis deux ans, je suis plongé dans les affaires de Métairie, j'avois donc ce Livre à la main, je le lissois;

sois; & il sit un si grand esset sur moi, que voiant & examinant les mœurs & les coutumes des Utopiens, peu s'en falut que je n'interrompisse les soins du Ménage; & même que

je n'y renonçasse tout-à fait.

Comme si mes yeux s'étoient ouverts, il me parut alors que tout ce mouvement, que toute cette peine qu'on se donne pour épargner, & pour amasser, n'étoit que sotise. Cette sotise, pourtant, est le grand mobile du Genre Humain: c'est comme un taon, comme une espèce de grosse mouche que l'Homme porte dans le cœur, & qui le pique, qui le tourmente. On ne sauroit disconvenir que l'envie insatiable d'Avoir ne soit le but des Arts légitimes & civils, enfin de tout ce qui se fait dans les Societez Humaines. Pour peu qu'on sache résléchir, qu'est - ce que c'est que le Monde? un amas de Machines parlantes, qui avec une adresse pleine d'envie & d'activité ne s'appliquent qu'à faire quelque capture sur le Compatriote, & quelquefois, même, sur le Parent. Qui pourroit nombrer les plis & les replis, les tours & les détours dont les Mortels se servent pour s'entre-dépouiller; & cela en partie par la connivence, en partie par l'autorité des Loix.

C'est ce qui se pratique le plus chez les Nations où le Droit Civil & le Droit Canonique, comme on les appelle, forment deux sortes de Jurisprudence, & ont plus de sorce dans les lieux de l'un & l'autre genre où on administre la Justice. Il est visible que suivant les Mœurs & les Usages de ces Païs-là l'opinion dominante est celle que voici. On s'imagine chez

\*\* 4 Ces

### EXXX LETTRE DE G. BUDE'E

ces Peuples qu'on doit avoir des qualitez étranges pour entretenir le bon Ordre parmi les-Citoiens. Les plus fins, ou pour mieux dire; les meilleurs trompeurs; ceux qui sont les plus rusez à surprendre les simples; les plus habiles à composer des Plaidorez, à dresser une Requête, 'à nouër un Procès; enfin, ceux qui excellent dans la Dispute & dans la Chicane, ce sont ceux-là qu'on juge être seuls dignes de manier la Justice, & à qui on remet la décision de l'Equité Bien plus, ces Juges, revêtus de l'Autorité Publique, fixent à chaque Membre du Corps Civil sa portion, jusqu'où il peut. l'étendre, combien de tems il lui est permis de la garder; de quoi le Bon sens ne s'accommode guére. Comme la plûpart des hommes ont les yeux collez de chaffie, il n'y en a presque point qui ne croie sa cause évidente, & sondée sur toute la solidité du Droit.

Si nous voulons mesurer la Justice par la Règle de la Verité, & par la pure & simple Morale de l'Evangile, il n'est point d'esprit si stupide qui ne comprenne, il n'est point d'opiniatre qui n'avouè que la Jurisdiction des Prêtres & celle des Loix Civiles & des Princes différent à present, & déja depuis longtems comme la Doctrine de Jesus-Christs Créateur de Tout, & les manieres de ses Disciples sont opposées au saux & méprisable sentiment de ceux qui font consister dans ce Passage-ci, le Souverain Bien, & le comble de la Felicité dans le Trésor de Crésus & de Midas.

Donnez-moi; après cela, la Définition de la Justice: les Anciens la nommoient une Dispensa:

pensatrice exacte, & qui distribue à chacun ce qui apartient à chacun. Or si vous faites attention tant sur les mœurs de ceux qui occupent aujourd'hui les Postes du Gouvernement, que sur les dispositions reciproques des Citoiens & des Compatriotes entr'eux, où trouvereze vous cette Justice dans le Public? Vous n'y trouverez plus si j'ose m'exprimer ainsi, qu'une Officiere de Cuisine. Ne soûtiendroient-ils point que c'est cette vraie Justice, cette Equité aussi étendue que le Monde, & laquelle on nomme Droit Naturel, que c'est elle, dis-je, qui a produit la Raison du plus Fort? Voici leur prétension: plus on a de pouvoir, plus on est riche: or plus on a de bien, plus on doit être au dessus de ses Cobabitans.

D'un tel principe suit une conséquence joliment : honnêtement absurde; c'est que la plus grande injustice du Monde est fondée sur le Droit des Nations. Des Gens ne sont rien moins que capables de rendre quelque service à leur Patrie; ils n'ont ni art, ni industrie pour se rendre utiles à leurs Compatriotes, & pour les secourir. Tout le merite de ces Messieurs confifte à posseder dans les formes ordinaires: signatures, contracts, ventes, Obligations; enfin. tout cet attirail de liens & de nœuds ausquels les Hommes ont attaché la jouissance des Biens. La Populace n'entend rien à tout ce galimatias: Ceux qui, le donnant à l'étude des Belles Lettres, vivent en retraite, soit pour suivre leur panchant, soit pour s'apliquer à la frecherche de la Verité, ceux-là, dis-je, regardent ces formalitez comme un embaras. comme une espèce de Charlatanerie, bien loin LETTRE DE G. BUDE'E

de les juger fort estimables. Cependant, ces Fortunez inutiles possédent le bien de mille Citoïens, & souvent celui de plusieurs Villes. Aussi ne parle t-on d'eux qu'avec respect : il est riche, dit-on, c'est un bon menager; grand Ac-

quereur tout- à-fait.

Dans les Siécles, chez les Peuples & les Nations de telles mœurs & de telles coutumes qu'il s'y est établi, comme un Droit, que chacun a du crédit & du pouvoir à proportion qu'il s'est enrichi, les Heritiers entrent dans le même privilége, & succédent au même honneur. Cela va toujours en augmentant à proportion que les Descendans se multiplient, & qu'ils groffissent les Revenus qu'ils ont herité successivement de leurs Ancêtres, c'est-à-dire, en même tems, à mesure que leur Sang se disperse, que leur Race se disfipe; enfin, qu'ils éloignent, qu'ils écartent, qu'ils perdent de vue leurs anciens Parens.

Mais Jesus Christ, Auteur & Moderateur des possessions, aïant laissé, pour héritage, à ses Disciples une communauté, une charité semblable à celle des Pythagoriciens, punit de mort subite Ananias pour avoir violé cette Loi. Ne m'avourez vous pas qu'en ordonnant ainsi que les biens & les cœurs soient communs, le Sauveur a annulé parmi les fiens, tous ces gros Volumes si hérissez de dispute & de chicane, qui composent les Corps du Droit Civil & du Droit Canon, beaucoup plus nouveau que le Civil? C'est, néanmoins, cette Justice, double & à deux faces, qui domine aujourd'hui sur la Prudence, & qui dirige nos

#### A THOMAS LUPSET. LIKE

Il n'en va pas de même dans l'Utopie, ou Udepotie, car j'apprens qu'on donne indifferemment les deux noms à cette bienheureuse S'il faut croire ce qu'on en rapporte, ces Insulaires ont trouvé, pour le Public & pour le particulier, la pratique de la Morale Chrétienne, ils ont découvert la vraie Sagesse, & ils possédent encore aujourd'hui l'un & l'autre dans toute leur pureté. Leurs usages, leurs contumes sont fondées sur trois Loix Divines: un partage absolument égal des biens & des maux entre les Citoïens; un amour ferme, constant, invariable pour la Paix; le mépris de l'or & de l'argent. Les Utopiens, d'un commun accord, d'un consentement général, observent ces trois preceptes: preceptes qui deracinent la fraude, l'imposture, la tromperie, la mauvaise finesse; enfin, toute sorte d'iniquitez.

Ah, s'il plaisoit à Dieu d'imprimer profondément dans le Cœur Humain ces trois chess de la Loi Utopienne! On verroit aussitôt tomber & languir l'orgueuil, la cupidité, les disputes solles & extravagantes; ensin, tous ces traits empoisonnez que le Diable lance contre les Hommes: vous verriez ce prodigieux nombre de Livres de Drost, qui occupent jusqu'au tombeau tant de Génies élevez & solides, vous les verriez, ces Volumes, comme ne signifiant plus rien, abandonnez aux vers; ou, tout au plus, servir aux envelopes dans les Magasins des Libraires.

Dieu immortel! Quelle devoit être l'innocence, la sainteté de ces Utopiens, pour leur faire meriter d'enhaut un bonheur si rare & ti

6 fingu-

LETTRE DE G. BUDE'E fingulier? Quoi! Il n'y a que dans leur Païs \* où, depuis tant de Siécles, l'Avarice & la Convoitise n'ont osé ni faire irruption, ni se fourrer? Ces deux monitrueuses passions avec toute leur insolence, avec toute leur impudence, n'ont jamais pu chasser de cette lle fortunée la Justice & l'Humanité? Oh, si Notre Seigneur avoit jugé à propos d'en agir aussi favorablement avec les autres Pais qui de son Nom sacré se surnomment Chrétiens, & qui professent son Culte, sans doute, cette Avarice qui gâte tant de beaux Esprits, qui perd tant de bonnes Ames, disparoîtroit une bonne fois; & le Siécle d'Or, le Siécle de Saturne reviendroit sur la Terre.

Quelcun ne manquera pas-ici de s'imaginer qu'il est à craindre qu'Aratus & les anciens Poètes ne se soient trompez quand ils ont plat-cé dans le Zodiaque la Justice après son départ de la Terre; car si nous croïons Hythlode, il faut nécessairement que la Justice soit restée en Utopie, & qu'elle n'ait point encore

fait le voiage du Ciel.

Mais à force de m'informer; j'ai découvert que l'Utopie est située au delà des bornes du Monde connu: c'est une lle Fortunée qui n'est peut-être pas loin des Champs Elisiens; car Hythlodée n'a point encore fixé la Situation de ce Païs-là. & Morns, lui-même, n'en disconvient pass- Il est vrai que l'Île est partagée en plusieurs Villes; mais toutes n'en font qu'uné, nommée Hagnopolis. Ges Peuples ne formant qu'un Corps dont les Membres sont parsaite-tement unis en coutumes & en biens, ils vivent dans une heureuse innocence, & on peut dire.

dire, dans un sens, que leur vie est céleste. Si, donc, *PUtopie* est placée au-dessous du Ciel; du moins, elle est au-dessus du Monde connu, de ce Monde, dis-je, dont les Habitans, qui s'agitent, qui se tourmentent avec autant de violence que d'inutilité, produisent un mélange, une consusson qui les entraine rapidement

& ardemment dans le précipice.

C'est donc, à Thomas Morus que nous devons la connoissance de l'Utopie: c'est lui qui dans notre Siécle a publié le Modèle d'une vie heureuse, & la maniere de passer agreablement " ses jours. Morus attribue l'Ouvrage à Hythlode, & lui en fait tout l'honneur. Je veux bien que le dernier soit l'Auteur de l'Invention; que ce soit lui qui a bâti un Etat aux Utopiens, qui leur a donné des usages & des coutumes, c'est à dire, qui a emprunté, & apporté de là pour nôtre instruction les moiens de faire tranquillement le passage d'ici-bas. Mais toujours est-il inconte table que Morus y a beaucoup mis du sien. Il a embelli, par son tour d'esprit, & par-son style, l'idée de cet aimable Pais d'Utopie, & les saintes maximes qu'on y pratique; il a mis dans la règle & selon la raison, il a persectionné cette Ville de Haznopolis; enfin, il y a ajouté tout ce qui peut faire estimer un Ouvrage, & le mettre en grande réputation.

Morus; en travaillant sur ce sujet si curieux, ne s'est regardé que comme Arrangeur; il s'est fait un grand scrupule de s'arroger la meilleure partie du Livre; il craignoit que si Hyrbloade étoit résolu d'écrire lui-même set travaux, il n'eût raison de se plaindre

The red or Gonel

LETTRE DE G. BUDE'E on'on lui avoit diminué, & comme defloré sa

gloire.

Outre que Moras est une Personne grave & de grande autorité, j'ai encore un autre motif pour ne douter nullement de ce qu'il nous dit; c'est le témoignage de Pierre Gilles, Citoren d'Anvers: je ne l'ai jamais vu; mais sans m'arrêter à dire qu'il se distingue par son érudition & par ses bonnes mœurs, je l'aime parce qu'il y a une liaison étroite entre lui & Erasine, cet homme illustre, & qui, pour le Sacré, pour le Profane; ensin, en tout genre de Savoir, a tant merité de la République des Lettres: je suis aussi avec lui en correspondance d'amitié.

Adieu, mon cher Lupset. Je vous demande une grace: c'est de bien saluer de ma part l'illustre Linacer, soit par une visite, soit en lui écrivant exprès & au plutôt. Je le regarde comme l'appui, comme le soûtien du Nom Anglois pour les Belles Lettres; & j'espère qu'il ne sera pas plus à vous qu'à nous. Linacer est entre peu de Gens le seul dont je voudrois pouvoir meriter l'estime; étant ici, il voudrois pouvoir, étant ici, il voudrois pouvoir, & s'est aquis toute la mienne aussi-bien que celle de Ruellius mon ami & mon compagnon d'étude: sur tout, j'admire son rare Savoir, & sa ditigence insatigable; je tâche de l'imiter en l'un & en l'autre.

Je vous recommande aussi de faire de bouche ou par une Lettre, mes sincères complimens à Morus: il est digne d'être enregistré dans le plus sacré tableau des Muses, c'est ce que j'ai pensé & dit il y a longtems: mais je le cheris & je l'honore souverainement à cau-

ſc

A THOMAS LUPSET. LXXVII fe de cette Ile d'Utopie dans un Monde nouveau; car nôtre Siècle & les suivans auront dans son Histoire une source de belles & utiles Maximes où puisant des mœurs empruntées, ils pourront les apporter, chacun dans son Pais, & les accommoder à sa Ville. Adieu, encore une sois. A Paris, le dernier de Juillet.

# LETTRE

# DE JEROME BUSLIDIUS

## A THOMAS MORUS.

E n'a pas été assez pour vous, mon Illustre Monsieur, de vous être consacré autresois au bien & à l'utilité des Particuliers; d'y avoir donné tous vos soins, toute vôtre peine, toute vôtre application: vous avez encore voulu vous donner au Public, ce qui marque la bonté, la noblesse de vôtre ame. Vous avez jugé que ce biensait, quel qu'il sût, meriteroit d'autant plus de faveur, de reconnoissance, & de gloire, que la propagation & le débit le rendroient prositable à plus de Gens.

Vous avez toujours fait vos efforts pour executer cette louable intention: mais on peut dire. Montieur, que vous avez reuffi, merveilleufement en écrivant cette Conversation d'après-midi, & en mettant au jour la République

LIXVIII LETTRE DE J. BUSLIDIUS que des Utopiens, République si bien, si sage? ment ordonnée! & que tous les hommes dévroient souhaiter. Dans l'heureuse Description de ce bel Etablissement la Science la plus profunde & une vaste connoissance des Choses Humaines, marchent d'un pas égal: toutes deux y brillent si également, que sans se donner aucun secours, elles disputent avec les mêmes forces & le même succès. Vôtre Savoir embrasse tant de Matieres différentes: & vous avez d'ailleurs une si grande, une si certaine experience des choses, que vous n'affirmez rien que vous n'aïez vu, & que vous écrivez très-savamment ce que vous avez dessein d'affirmer.

Admirable, assurément, & rare bonheur! d'autant plus rare que se cachant à la Multitude, il ne se communique qu'aux hommes extraordinaires. Ce sont principalement ces Mortels, nez sous une heureuse Etoile, qui ont de l'érudition; de la droiture de cœur, de la bonne foi; & assez d'autorité pour pouvoir proposer avec humanité, habilement, & avec prévoiance; ce qui est le plus convenable pour

le Public.

C'est ce que vous faites fort bien . Monsieur : sachant que vous n'êtes pas né pour vous seul, mais pour le Genre Humain, dont vous êtes un des plus dignes Membres, vous avez cru ne pouvoir mieux emploier vôtre peine, ni votre précieux loifir qu'en obligeant toute la Terre de vous être redevable du service que yous lui rendez, en lui faisant part de votre mérite superieur.

Dans cette disposition-là, vous ne pouvier faire A' THOMAS MORUS. LXXXIX

saire un meilleur choix que d'avoir pour but de donner aux hommes pourvus d'une Raifon, cette idée de République, cette Règle de Mours, cette Image parsaite de la maniere dont ils devroient vivre ensemble. Il ne s'est jamais vu Plan de Politique, ni si salutaire, ni plus achevé, ni plus souhaitable. Ce Dessein-là l'emporte infiniment au-dessus de ces anciennes Républiques qu'on a tant vanté; une Lacedemone, une Athéne, une Rome, ce Dessein, dis-je, les laisse bien loin derriere soi.

Si ces Républiques avoient commence sous les mêmes auspices que la vôtre: si elles s'étoient gouvernées par les mêmes Loix, par les mêmes coutumes, par les mêmes maximes, par les mêmes mœurs, on ne les verroit point encore renversées, rasées, mortes; couchées par terre; & ce qui est le plus pitoiable, sans aucune espérance de résurrettion. Au contraire, ces sameux Etats seroient encore sur pié: encore entiers, encore heureux, encore florissans; & depuis le tems de leur chute, combien n'eussent-ils pas étendu-leur puissance sur-Terre & sur Mer?

Vous avez apparemment sait la même réflexion, Monsieur: la triste destinée de cespauvres & désuntes Républiques vous a touché; & de peur que celles qui regnent à presentne subissent le même sort, vous avez construitun Gouvernement auquel il ne manque rien,
& qui ne consiste pas tant à faire des Loix,
qu'à travailler principalement à sormer des
Magistrats, même, tout-à-fait heureux. Cenless pas sans raison; car, si on en croit Pla-

ton,

ton, sans les Magistrats toutes les Loix, même les meilleures, passeroient pour mortes. L'idée est fort juste: si les Magistrats ne sont en exemple de probité, de Justice, & de bonnes Mœurs, tout l'Etat n'est plus rien; & l'enchainure d'une République la plus parsaite qu'on pourroit bâtir, n'est plus qu'un phantome. Le tableau d'une bonne République, le voici. C'est que les Grans aïent la sagesse; les Soldats, la valeur; les particuliers, la Tempetance; & que l'équité règne par tout.

Il est évident, Monsieur, que vous avez établi vôtre République sur ces sondemens solides & inébranlables; & c'est ce qui la rend si célèbre. Que de Gens auroient à craindre cette forme de Gouvernement! Ils n'y trouveroient pas leur compte; mais elle n'en doit pas être moins vénérable à toutes les Nations; & elle n'en sera pas moins renommée

dans tous les Siécles.

La divine République! Quoi de plus aimable? Toute Proprieté cesseroit: Tien & Mien, ces deux Maitresses causes du malheur, Tien & Mien ser Mien seroient exterminez, oh la selicité! Dans vôtre Etat tout généralement est en commun. Si bien que toute démarche, quelque legere qu'elle puisse être, ne tendra point à la convoitise insatiable de plusieurs, à la passion derèglée de quelques uns; mais se raportera uniquement à soûtenir la Justice, l'Egalité, la Communauté; ce qui détruit nécessairement la matiere, le slambeau, l'alumette de l'ambition, du luxe, de l'envie, & de toute sorte d'injustices.

N'est-ce pas la possession en propre, la soif brû-

bralante d'avoir; & sur tout, cette ambition qui, quoique très-fort exaltée, est dans le fond la plus malfaisante & la plus détestable chose qu'il y ait chez les Hommes, n'est ce pas tout cela qui entraine les Mortels, même malgré eux, dans l'abîme d'un malheur inexprimable? Ces Passions odieuses & ruineuses produisentelles d'autre fruit en Public, que de diviser les Esprits, que de faire courir aux Armes, que d'exciter des Guerres sanglantes; & plus que Civiles? Par là, non seulement l'Etat des plus florissantes Républiques tombe en décadence: mais même leurs Victoires, leurs Triomphes, leurs Trophées, tant de glorieux avantages qu'elles ont remporté sur leurs Ennemis, tout cela est enséveli dans les ténèbres épaisses du Pailé.

Si je ne me rens point ici aussi croïable, aussi persuasif que je le souhaiterois, je vous renvoie, Monsieur, à des témoins surs & irréprochables. Ce sont ces grandes & superbes Villes autresois ravagées; ces Citez en masures, ces Républiques en poudre, tant d'Habitations metamorphosées en cendre. Que sont ils devenus ces Ouvrages des Hommes? Hélas! à peine en voit on quelques materiaux, quelques vestiges: disons plus: l'Histoire la plus ancienne ne sauroit en vérisier, en certisser les Noms.

Il ne tiendroit qu'à nos Républiques, si on peut donner ce beau titre-là à aucun Etat; non, il ne tiendroit qu'à elles de prévenir ces pertes, ces désolations, ces ruines, & toutes les horreurs de la Guerre: elles n'ont qu'à embrasser le Gouvernement des Utopiens, &

xcii Lettre de Busl. A Morus.
qu'à s'y attacher avec autant d'exactitude que de constance. Si nos Contemporains étoient capables de prendre ce parti-là, ils éprouve-roient combien ils vous ont d'obligation, puisque vous leur ouvrez un moien infaillible pour conserver leur République, saine, entiere, & triomphante. Ils vous seront aussi redevables qu'on pourroit l'être à un Liberateur qui survient dans la necessité la plus pressante; & qui sauve, non un seul Citoien, mais toute la République.

Continuez, Illustre & trop digne Individu de l'Espèce Humaine, continuez à méditer heureusement, à agir, à bien travailler pour l'Utilité Publique: par ces vives lumieres les Etats se perpetueront, & vous jourrez chez les Morts d'une Immortalité de Nom. Adieu, Monsieur: sans vous flater, vous êtes l'honneur de l'Angleterre & de notre Monde: De-chez moi à Ma-

lines; 1516.



# LETTRE

# DE PIERRE GILLES, A JEROME BUSLIDIUS,

Prevôt d'Aire, & Conseiller de l'Empereur Charles V.

E Thomas Morus que vous connoissez si bien, & que vous avouez, vous-même, mon illustre Monsieur, être l'Ornement du Siécle, il m'a envoié depuis peu son Utopie. Cette bienheureuse Ile est encore étrangére à la plûpart des Mortels: mais elle merite que tout le Monde la recherche avec beaucoup plus d'empressement que la République de Platon. Elle est écrite avec tant de grace & de politesse, cette Utopie; elle est dépeinte si naivement; on la voit si à découvert! En verité, toutes les fois que je la lis, il me semble entendre encore plus que je n'entendois lors que Morus & moi nous écoutions de toutes nos oreilles, narrer & raisonner Raphaël Hythledée; car j'y étois, oui, dans cette Converfation-là.

Ce Raphaël, néanmoins, n'est pas homme d'une éloquence commune: il s'énonçoit on ne peut pas mieux. Rien n'étoit plus facile que de s'appercevoir qu'il ne parloit nullement

par

#### XCIV LETTRE DE P. GILLES

par oui dire; qu'il avoit vu de près tout ce qu'il rapportoit, & qu'il l'avoit bien & dûment examiné. Autant que je m'y connois, cet homme-là a une valte connoissance; & connoissance experimentale, qui plus est, des Païs, des Hommes, & des Choses; l'errant, le vagabond, le fameux Ulysse n'en approchoit point. Je ne croi pas que, depuis huit cens ans, l'instrument génératif ait formé un tel homme. Vespucius étoit un aveugle en comparaison d'Hythlodée. Outre qu'on parle bien plus surement de ce qu'on a vu que de ce qu'on a ouï, nôtre homme étoit singulierement habile à rapporter les choses, & à les circonstancier.

Avec tout cela, autant de fois que je regarde cette belle Peinture, sortie du Pinceau de Morus, je ne me lasse point de l'admirer; & la vuë de ce Tableau me fait tant d'impression. que je m'imagine alors être en Utopie. Effectivement, je croi que Raphaël, lui-même, n'a pas tant vu de choses dans cette lle-là pendant les cinq ans qu'il y a passé, qu'on en peut voir dans la Description de Morus. Il s'y presente tant de merveilles, tant de prodiges que je ne sai sur quoi fixer mon admiration. Sera ce sur cette Memoire infiniment heureuse qui a pu rendre fidelement, & presque mot pour mot, tant de sujets différens qui ont fait la matiere d'une Conversation? Sera-ce une penetrante & profonde Sagesse qui découvre ces sources que le Vulgaire connoit si peu, ces sources, dis je, d'où coule tout le malheur des Républiques, & celles d'où tout le bonheur pourroit couler? Sera-ce fur ceite facilité

lité succulente & nerveuse d'écrire purement en Latin, & de traiter un sujet si diversifié, lui sur tout, à qui les affaires générales, & les soins domestiques doivent causer tant de distraction?

Mais tout cela, mon savant & docte Monfieur, doit vous paroître moins surprenant qu'à moi. Vous connoissez à fond, & par un commerce familier ce rare Genie qu'on peut dire être au-dessus de l'Esprit Humain & approcher de l'Intelligence Divine. Je ne sache donc rien que je puisse ajouter à ses Ecrits. l'ai eu seulement soin de mettre quelque chose qui est composé en Langue Utopienne, & que Hythlodée, me fit voir par occasion après le départ de Morus. J'ai aussi placé à la tête l'Alphabet de cette heureuse Nation; & j'ai aussi noirci les marges de quelques petites Notes.

Car, quant à l'inquietude de Moras touchant la situation de l'Ile d'Utopie, Raphaël ne s'est pas tu entierement là dessus : mais il en a parlé superficiellement, & comme en poste: on eut dit qu'il gardoit cet article-là pour un autre endroit. La fortune, je ne sai comment, nous traversa dans cette conjoncture importante. Dans le tems même que Raphaël nous contoit de si belles choses, survient un des Valets de Morus, qui disoit je ne sai quoi à l'oreille de son Maître. Pour moi, je n'en fis que redoubler mon attention: mais malheureusement, quelcun de la Compagnie. qui, à ce que je croi, s'étoit enrhumé sur l'eau, toussa d'une si grande force, que cela me fit perICVI LETTRE DE P. GIPLES

perdre quelques-unes des precieuses paroles

d'Hythlodée.

Mais je ne me donnerai point de repos jusqu'à ce que je me sois parfaitement éclairci de ce point-là. Pourvû que nôtre Raphaël soit en bonne santé, je veux vous apprendre, oui, ie veux vous apprendre, dans la derniere exactitude, non seulement la situation de l'Utopie, mais même, son Elevation de Pôle. Je mets pour clause, & en supposition la vie & la santé d'Hythlodée; car on parle différemment de sa destinée: les uns disent qu'il est peri en chemin; les autres prétendent qu'il est encore retourné dans son Pais: mais qu'en partie dégoûté des Mœurs de ses Compatriotes; & en partie aussi aïant toujours l'Uzopie bien avant dans le cœur, il étoit reparti pour y faire un nouveau Voiage.

Si le nom de cette Île fortunce ne se trouve point chez les Cosmographes, c'est une disculté que Raphaël dénoue, & dont il se débarasse fort bien. N'a-t-il donc pas pu arriver, dit-il, que par le cours du tems, ce Païs-là ait perdu son premier Nom? Il n'est pas non plus impossible que les Anciens aïent ignoré cette Île-là. Combien découvre-t on tous les jours de nouvelles Terres que les Geographes

de l'Antiquité n'ont pas connu?

Après tout, à quoi bon se fonder ici en raifonnement pour prouver l'existence de l'Utopie, puisque c'est Morus, lui-même, qui en
est l'Auteur. Au reste, je louë ses scrupules
pour l'Impression, & je reconnois en cela la
modestie de nôtre Homme. Mais il m'a semblé

A JEROME BUSLIDIUS. YCVII b'é que l'Ouvrage, bien loin de devoir demeurer longtems dans les ténèbres ne peut être publié trop tôt. Ce sera vous, Monsieur, qui contribuera le plus à mettre ce petit livre en réputation. Vous connoissez le mérite éminent de nôtre Moras. D'ailleurs, personne n'est plus propre que vous à soûtenir par de sages conseils une République, vous qui, depuis plusieurs années, y vivez, digne de tous les éloges qu'on doit donner à une prudence éclairée, & à une vraïe probité.

Adieu le Protecteur, le Mecène des Etudes, & la Fleur de notre Siécle: Je vous souhaite, Monsieur, une longue suite de saines années.

A Anyers, ce 1. de Novembre, 1516.

# LETTRE DE

# PALUDAN

A .

# PIERRE GILLES.

J'Ai lu, Monsieur, l'Utopie de vôtre Moras & les Epigrammes: j'aurois de la peine à vous dire si ç'a été avec plus de plaisir; que d'admiration. Heureuse Angleterre! Tu seuris en Génies qui pourroient même disputér le prix contre l'Antiquité! Il faut que nous soions bien stupides & plus que grossiers. si, pour avoir nôtre part de cette gloire là, nous

#### XCVIII' LETTRE DE PALUDAN

ne pouvons pas nous éveiller par des exemples fi voisins. Rougissons, rougissons mille sois, de ne nous adonner qu'au Lucre, & qu'à la Volupté, lors que par la faveur, & par la generosité des Princes, le savoir preud un si bel accroissement chez les Grans Bretons, eux qui

sont à un des bouts du Monde.

Quoi que la Grèce & l'Italie se soient autrefois emparé de cette gloire-là; quoi que ces fameuses Nations se la soient approprié. les Grecs & les Romains n'en ont pourtant pas eu tout l'Honneur. L'érudition a brillé aussi chez d'autres Nations. L'Espagne a d'anciens & célèbres Noms dont elle se vante. La Scythie, toute barbare qu'elle étoit, a ses Anacharsis; le Danemarc a son Saxon; & la France, son Budée; l'Allemagne nourrit tant de personnes qui l'illustrent par le bruit de leur merite! l'Angleterre est si remplie de grans hommes! Mais, qu'est-il besoin de parler des autres? tenons-nous en à nôtre Morus; c'est lui qui excelle au suprème degré. Il a passé de la Jeunesse aux emplois publics & à l'entretien d'un Domestique nombreux : il est dans une distraction continuelle; enfin, il n'y a rien dont il ne fasse plutôt profession que de Science.

Pour nous autres Gens de la foule, nous nous imaginons avoir bien rempli nos jours; nous nous croïons affez heureux en faisant bonne chere, & en mettant un peu de monnoïe dans le Coffre fort. Mais quand nous avons le courage de secouer cet assoupissement, cette lethargie, nous nous trouvons alerte

aicru

alerte pour cette sorte de combat où la désaite n'est point honteuse, & où la Victoire pro-

duit des lauriers éclatans.

Tant d'exemples, qui se voient de toutes parts, devroient bien nous encourager à cette guerre atramentaire & de Plume. Charles, nôtre bon Prince, nous y excite aussi; il n'y a rien que ce Monarque récompense plus liberalement qu'une Vertu jointe à l'Erudition. Ensin, le grand Promoteur des Lettres est Jean Silvage, Chancelier de Bourgogne; c'est lui qui est l'unique Mecène de toutes les bonnes

Productions d'Esprit.

Je vous prie donc, Mon Savantissime Mon sieur, ou pour mieux dire, je vous conjure de faire publier PUtopie tout le plutôt que vous pourrez: on y verra comme dans une glace fine tout ce qui seroit nécessaire pour fonder une République parfaitement ordonnée. Daignat vouloir le Ciel que comme les Utopiens ont commencé d'embrasser nôtre Religion, Nous pussions, par échange, emprunter d'eux la forme d'un bon & heureux Gouvernement! Peut-être ne seroit-il pas si difficile d'accomplir mon souhait. Quelques Théologiens de la haute volée & des mieux ferrez, n'auroient, par un accès de zèle Evangélique, qu'à faire une heureuse Mission en ce Pais-I3. Ils y feroient multiplier le Christianisme; & après une Oeuvre si charitable, ils apporteroient dans nos climats les Mœurs, & les Coûtumes de cette rare & singulière Nation.

Certainement, l'Utopie a beaucoup d'obligation à Hythlodée: Il a fait la découverte

de cette lle là; & elle méritoit d'être connuc de toute la Terre. Nous fommes encore plus redevables au doctifime Morus qui nous donne une si belle Peinture de ce Païs-là. Vous aurez aussi, Monsieur, vôtre bonne part de cette reconnoissance générale. C'est vous qui êtes chargé du soin de mettre au jour le raport d'Hythlodée, & la Description de Morus; cette Description, dis-je, qui fera tant de plaitir à tous les Connoisseurs; & qui produira encore plus de fruit, si on en pète à la juste balance toutes les particularitez.

L'Utopie m'a tellement réchaussé la tête, qu'après une longue trève de Cabinet, je me suis remis à escarmoucher avec les Muses. Si j'y reüss, c'est de quoi je me rapporte à vôtre

bon sens.

Adieu; une des meilleures Ames que je connoisse: adieu le Partisan des bonnes Etudes, l'Initié aux Mystéres les plus sacrez du Parnasse. De chez moi, à Louvain, le premier de Décembre.

# V ERS du même

# JEAN PALUDAN, Professeur en Rhétorique à Louvain, sur la nouvelle lle D'UTOPIE.

CEs Etats si fameux dont les Noms éternels
Ne vivent plus que dans l'Histoire,
Possé-

Possedoient chacun une gloire

Qui les distingua tous au milieu des Mortels.

On vit exceller Rome en Cœur, en force d'Ame; Cette célèbre Grèce enfantoit l'Eloquent;

L'incomparable Sparte abonde en Tempérant; Et ces Lieux, d'un beau feu lançoient la pure flame.

Marseille donnoit de vrais Hommes:

L'Allemagne, un Peuple constant:
Gais & rieurs comme nous sommes,
Cette Attique salée en sournissoit autant.

La France en Pieté s'est beaucoup illustrée:

Et l'Afrique autrefois a produit Gens bien fins:

Jadis, par des bienfaits, bienfaits presque divins,

L'île de la Bretagne aux Humains s'est montrée. Ces exemples font poids chez toutes Nations:

Si cela vous importune;

Hé bien! laissez en paix & chacun & chacune: Mais du moins parcourez toutes les Régions.

Vous y verrez la balance:

Il manque à cet Etat ce qu'un autre a de plus, C'est par tout la récompense

Du mal que fait chez nous le flux & le-reflux. Cependant, la seule Utopie

Des Habitans du Monde arrête le malheur.

Mortels, quitez vôtre folie!

On yous amène une Ile où se prend le Bonheur.

# GER ARD NIVERNOIS,

#### SUR

#### L'UTOPIE.

A Imez vous, Connoisseur, la Lecture agréable?

Il ne se peut rien de plus doux.

Tout vous divertira, tout sera délectable:

Jamais de vos momens ne sûtes si jaloux.

Si vous cherchez à vous instruire,

Vous aurez plein contentement:

Donnez à ce Livret tout vôtre entendement;

La Sagesse par tout s'y voit briller & luire.

Visez-vous, à la sois, à ce qui réjouït,

A ce qu'on doit se rendre utile?

Cet aimable Païs vous sournit tous les deux:

Lisez, Lecteur, lisez cet agréable stile;

Et pour vous rendre tout heureux, Profitez d'un bonheur dont pas un ne jouït. Cette Ile abonde en beauté de langage; Encore plus fertile en bons enseignemens Là se trouvent par tout les dignes instrumens Qui servent à l'Humain pour devenir très-sage.

Ce Morus inimitable, Le premier Ornement de sa grande Cité, De Notre Espèce indomtable Il découvre le Bon & la Perversité.

VERS

#### VERS DE C. GRAPHEE.

D'Un Monde tout nouveau veux-tu voir les merveilles?

Veux-tu vivré autrement que vivent les Humains;

Savoir de la Vertu les fources nompareilles;

La cause de tout mal chez Gaulois & Romains?

Veux-tu connoître à fond le rien de toutes chose;

Des Mortels inquiets la sotte vanité?

Lis ce que Morus te propose;

Il est l'Honneur de sa Cité.

Sixain, ou fix Vers d'Anemole,
Poëte couronné de Laurier,
& fils de la Sœur
D'H Y T H L O D E E,
fur l'Ile d'U T O P I E.

A cause de ma Solitude
Les Anciens m'ont donné mon nom.
Je combats à present les Villes de Platon;
Peut-être je vaincrai, j'aurai la certitude.
Ce que, divin Platon, tu t'es imaginé
Je le donne en réalité.

TA-

# TABLE

## DE LA DIVISION DE CET

# OUVRAGE.

#### LIVRE PREMIER.

La Conversation que Raphaël Hythlodée, Homme d'un merite sublime, eut touchant la meilleure constitution d'une République. Pag. 1

## LIVRE SECOND.

| Discours du rare & excellent Homme,    | Ra-    |
|----------------------------------------|--------|
| phaël Hythlodée, sur la meilleure C    | onsti- |
| tution des Etats, raporté par le co    | élèbre |
| Thomas Morus.                          | 97     |
| Des Villes d'Utopie, & principaleme    | nt de  |
| la Ville d'Amaurote.                   | 109    |
| Des Magistrats de l'Utopie.            | 115    |
| Des Arts de l'Utopie.                  | 118    |
| Du Commerce des Utopiens entre eux.    | 138    |
| Des Voiages des Utopiens.              | 154    |
| Des Esclaves d'Utopie.                 | 217    |
| De la Guerre des Utopiens.             | 250    |
| Des differentes Religions de l'Utopie. | 282    |

L'UTO-

# IDEE

D'UNE

REPUBLIQUE HEUREUSE

OU

# L'U T O P I E

# THOMAS MORUS.

# LIVEE PREMIER.

La Conversation que Raphaël Hythlodée, homme d'un merite sublime, cut touchant la meilleure Constitution d'une République.



L n'y a pas long tems que nôtre Roi Henri buit Monarque digne de la sublimité de son Rag, eut quelques demêlez de conséquence avec l'Empereur Charles V. Prince de Castille. Sa Majesté me sit l'honneur

de m'envoier, avec Caractere, en Flandre pour apailer ces diferens, & pour

négocier un accommodement.

J'avois pour Compagnon & pour Collègue l'incomparable Cuthbert Tunstall. celui-là même à qui le Roi vient de confier les Seaux, ce qui a été universellement aplaudi. Je ne ferai point ici l'élo-ge de ce grand Magistrat : Ce n'est pas que je craigne qu'on m'accuse de flaterie à cause de nôtre Amitié. Mais je suis contraint par deux raisons de me taire sur les louznges de Tunstall. Prémierement, son Mérite & son Erudition surpassent la portée de ma Plume; & ensuite, ce rare Homme a une reputation si étendue, il s'est tant illustré dans le Monde, qu'il est superflu de vanter ce qu'il vaut; Ce seroit, comme dit le Proverbe, montrer le Soleil avec un flambeau.

La Conference étoit fixée à Bruges, & les Députez du Prince d'Espagne s'y trouverent avant nous. Tous gens bien choifis, & d'une grande distinction. Le Gouverneur de Bruges, Personnage honorable & magnifique, étoit à la tête de la Députation: mais George Temsicius Prevôt de Mont Cassel en étoit la Bouche & le Cœur. Ce Temsicius possède parsaite-

ment

ment l'Art de la Négociation. Il ne doit point toute son éloquence à l'Etude, étant né bon Orateur. D'ailleurs, très-versé dans la Jurisprudence : ensin, cet Homme-là, tant par le génie, que pour son grand usage dans les afaires, excelle en matiere d'Etat.

Comme dans les deux premieres Séances du Congrès, on ne pouvoit convenir sur certains articles, ces Messieurs nous disant adieu, pour quelques jours, allérent à Bruxelles, consulter les intentions du Prince. Pour moi, me trouvant desœuvré pour quelque tems, je prositai de ce petit intervalle; & je partis pour Anvers.

Pendant le féjour que je fis dans cette grande & belle Ville, je reçus plusieurs visites; mais nulles ne me firent tant de plaisir que celles de Pierre Gilles. C'est un jeune homme d'Anvers, qui a beaucoup de probité; d'une famille honnête; mais lequel meriteroit un des premiers postes parmi ses Concitoiens. Je ne sai qui du savoir ou des bonnes mœurs l'emporte chez lui; car son érudition est aussi vaste que son naturel est excellent. Ce Pierre Gilles a l'ame ouverte, avec tout le monde; point de fard, point de de-

guisement, nulle dissimulation. C'est le plus fincere, le plus chaud, le plus ardent ami que je conoisse: il a un si grand panchant à faire plaisir; & à se sacrifier pour ceux qui ont eu le bonheur de gagner sa tendre estime; qu'on cherche. chez tous les Hommes, on n'en trouvera peut-être pas deux qui lui ressemblent en amitié parfaite. Il est d'une modestie extraordinaire: Personne ne hait plus que lui à se masquer: mais personne aussi. n'est d'une ingénuité plus sage & plus prudente. Au reste, mon Pierre Gilles est de la plus agréable humeur qu'on puisse voir; il badine, & il dit le bon mot, & toûjours fort innocemment.

Jugez de l'homme par ce que je vais vous dire. Il y avoit déja plus de quatre Mois que j'étois absent de chez moi: l'envie de revoir ma Maison, mon Epouse, & mes chers Enfans, cette envie-là me tourmentoit. Croiriez-vous ce qui me soulageoit le plus dans cette situation violente? En verité, c'étoit la Conversation douce & enjouée de Pierre Gil-

les.

Un jour, j'étois allé à l'Eglise de Notre Dane: C'est un Temple dont l'Architecture est superbe, & pour lequel le Peu-

Tily Zed by Goo



A 3

ple aune extrème veneration. J'y avois assisté au Service Divin; & la Messe finie, je ne pensois plus qu'à retourner à mon au-

berge.

J'aperçus tout d'un coup Pierre Gilles qui causoit avec quelcun. Ce quelcun me parut un Etranger: il avoit le visage brûlé, la barbe longue, sa Casaque pend it negligemment à demi; enfin, il avoit tout l'air du Caron de Virgile, & je ne balançai point à le prendre pour un Maitre de Bar-

que ou de Vaisseau.

Dès que Pierre Gilles m'eût vu, il m'aborde, il me salue; & faisant un peu retirer ce bon homme qui étoit sur le point de lui répondre, & avec qui je l'avois trouvé parlant, Voiez-vous, me demanda mon ami, cette figure humaine ainsi bâtie, j'allois de ce pas l'amener chez vous. En vêtre consideration, repondis-je, il eût été le très-bien Vous diriez en la sienne, si vous conoissiez l'homme, repliqua Gilles. Personne au monde ne peut mieux vous dire des nouvelles des Hommes & des Pais inconus, matiere, dont je sai que vôtre curiosité est trèsaffamée. Ma conjecture n'a donc pas été mauvaise, repartis-je: à le voir je n'ai point douté qu'il ne fût un Docteur en navigation. Or c'est en cela même, répondit mon mon ami, que, avec vôtre permission, vous donnez beaucoup à gauche. Cet homme-là a couru la Terre, rien de plus vrai: mais comment, s'il vous plait, a-t-il voiagé? Ce n'a pas été comme un Palinure; ç'a été comme un Ulisse, voire comme un Platon.

Cet homme-là s'apelle Raphaël, c'est son nom de famille, autrement Hythlodée: il n'est pas aprentif en Latin; & il possède le Grec en persection. La raison pourquoi il s'est plus attaché à la Langue des Athéniens qu'à celle des Romains, c'est parce qu'il s'étoit donné tout entier à la Philosophie: Cela fait que sur toute matiere tant soit peu importante il ne sait que quelques passages Latins de Senèque & de Ciceron.

Ce Raphael est Portugais de nation: par une ardeur de consitre la Terre & le Genre Humain, il abandonna son patrimoine à ses freres, & partit avec Americus Vespucius. Il l'a toujours accompagné dans les trois derniers de ces quatre voiages maritimes dont on a par tout les Relations, excepté qu'il n'est point revenu avec lui dans la quatrième navigation. Car il demanda, & il l'obtint d'Americus comme par force, d'être un des vingt-quatre qu'on

اوong بالماتر يبلا

LIYRE PREMIER.

qu'on laissoit dans la nouvelle Castille pour chercher les bornes du Pais qu'on avoit découvert en derniér lieu. On le laisse donc là pour le contenter: Nôtre homme aime mieux les voiages que la sepulture.

Il dit plassamment que, qui n'est point enterré, a le Ciel pour chapeau, & qu'il n'y a point d'endroit d'où on ne puisse aller à Dieu. Gette inclination la lui auroit couté cher, si le Tout-puissant ne l'avoit aidé. Vespucius étant parti, ce curieux Voiageur aiant cinq Cassillans pour Camarades, parcourut quantité de Pais. Ensin, comme par une espécede miracle, il débarqua à Taprobane, d'où étant venu jusques à Calicut, il y trouva heureusement des vaisseaux Portugais: il profita de l'occasion; & lors qu'il s'y étoit le moins attendu, il revint en sa Patrie.

Après ce long & curieux Recit je remerciai mon Ami du plaisir qu'il m'avoit fait: je vous suis très-obligé, lui dis-je; de me faire conoitre un homme si peu du commun: vous aviez raison de croire que sa conversation me seroit bien agréable, & vous ne pouviez penser plus juste

qu'en youlant me la procurer.

. . . .

Ass

Entl

Ensuite, je me tourne vers Raphaël; nous nous faluons reciproquement; nous nous fimes tous les Complimens que deux Inconus ont coutume de se faire en s'abordant. La Civilité finie, nous nous en allons chez moi: quand on y sut nous entrâmes dans le Jardin; & nous y étant assis sur un banc de gason, on commença à s'entretenir.

Raphael nous conta donc, comment après le départ de Vespucius, lui Raphael & ses Compagnons avoient commencé. par complaifance & par careffes, à s'infinuer peu à peu chez les Nations de cette partie de notre Boule. Non seulement ses Voiageurs se rendoient aimables par leur innocence: mais on les traitoit même en amis, & avec beaucoup de familiarité. Un certain Prince, dont j'ai oublié le nom & le Pais, les trouvant fort à son gré, leur témoignoit beaucoup d'affection. Raphaël ne pouvoit mieux tomber: Ce Roi, naturellement liberal, ordonna qu'on fournît en abondance à nos Voiageurs de quoi faire le chemin avec tout l'agrément possible. Ils alloient, tantôt en Barque, tantôt en Chariot, & toûjours sous la conduite d'un Guide expert & fidèle, qui les menoit chez les au-



A 6

LIVRE PREMIER.

wes Princes aufquels ils étoient recom-

mandez soigneusement.

Après plusieurs jours de marche, suivant le raport d'Hythlodée, ils découvrirent des Bourgs, des Villes, des Républiques où les Sujets étoient nombreux, & dont les Lois n'étoient point des plus mauvaises.

Sous la ligne de l'Equateur, ajoutoitil, à droit, à gauche, & presque dans tout l'espace qui répond à la rondeur du Soleil, ce ne sont par tout que des deserts aussi vastes que brûlans. De toutes parts, ce n'est que faleté, ce n'est qu'ordure: un aspect aussi triste qu'on en puisse priche: il n'est habité que de bêtes feroces, que de serpens; & les hommes y sont aussi farouches, aussi mechans que les animaux.

Avez-vous fait plus de chemin dans vôtre voiture? alors vous decouvrez infensiblement une Contrée charmante: on s'aperçoit que tout s'adoucit: L'air plus temperé; la Terre, d'une verdure riante; les Bêtes aprivoisables Enfin, à mesure qu'on avance, on trouve des Peuples, des Villes, des Bourgs; & ces Nations, jouissant chez elles d'une douce

A.7 trans-

-ir Ces découvertes ne faisoient qu'enflammer la curionté naturelle de Raphaël: l'envie lui redoubla de voir çà & là de nouvelles Terres: ce qui lui étoit le plus commode, c'est qu'il ne partoit point de vaisseau, pour quelque voiage que ce fût, où on pe regut très volontiers lui & ses

Compagnons. in bill and a

Raphael disoit que les premiers Vaisfeaux qu'il vit en ces Pais-là, étoient plats; les Voiles cousses de papier ou entrelaches d'ofier; & autre part faites de cuir. Après cela ils trouverent des Nawires à pointe, les voiles faites de chanvre; enfin des Vaisseaux tout semblables aux nôtres. Les Pilotes entendoient affiz bien la Navigation; ils conoissoient passablement le Ciel, & la Mer. Mais ces bonnes gens furent ravis quand nôtre Hythlodée lour aprit l'usage de la Bouffole; ils ne pouvoient en exprimer leurs remercimens. Car is ignoroient absolument l'Aiguille Aimantée : c'est pourquoi, ils regardoient la Navigation comme un grand risque, & ils ne s'embarquoient sur la Mer qu'en été. A present ils se fient

fiert fi fort à grette Aignille d'Aiman, que l'hister ne deux ignit plus deiné com pour roit dire qu'il y a dans leur dinagination pous de leur airis gare que ceute abelle disvention qu'on ne leur a communiqué que par le motif de leur procurer un grand bien; encommune spis leur devience fatale, & ne leur devience fatale, & ne leur devience de des malheurs on hang au choque de peribles malheurs on hang au choque

tail tout ce que Raphael nous dit avoir vû en chaque endroit. Ce n'est pas là non plus de but de mon Ouvrage: peut-être en parleraije ailleurs. Je ne demande pas mieux que de donner aux hommes tout ce qui peut leur être profitable. Je souhaiterois principalement faire conotire à nos Gens res Nations policées, civilisées, & qui se conduisent à la lucur de la Prudence & de la Sagesse.

Comme Pierre Gilles & moi trouvions la matiere extremement interessante, nous étions fort empressez à questionner Raphaël; & lui se faisoit un plaisit de nous éclaireir de tout. Cependant; nore curiosité n'alloit point jusqu'à nous informer des Monstres qui ne sont rien moins que rares. Caron trouve presque par tout des Scylles & des Celénes vora-

oes, des Lestrigons mangeurs de Peut ple, & semblables Harpies aussi cruelles qu'insatiables. Mais on ne trouve pas par tout des Républiques dont les Citoiens vivent ensemble selon les Règles de

la vraïe Sagesse.

Il est vrai que Hythlodée a remarqué chez ces nouveaux Peuples pluficurs Lois mal établies: mais aussi nous en a-t-il raporté un grand nombre dont on peut tirer des exemples propres à éclairer nos Villes, nos Nations, nos Républiques, nos Roiaumes, nos Etats. C'est de quoi j'ai déja dit que je parlerois dans un autre endroit.

Presentement, mon but est de ne raporter que les Recits de nôtre Voiageur touchant les Mœurs & les Coutumes des

Utopiens: .

. Je mettrai, neanmoins, à la tête, & infererai auparavant la Conversation par laquelle, comme chemin faifant, on

tomba sur le chapitre de l'Utopie.

Nôtre Raphael parloit si judicieusement, si à fond de tous les Etats, qu'on voïoit bien qu'il possedoit la Science un verselle des Gouvernemens: il en articaloit les defauts & les endroits louables. il en specifioit le bon & le mauvais; enfin,

### LIVRE PREMIER.

fin, on auroit dit qu'il avoit été partout & qu'il n'y avoit point de Pais sur la Terre où il n'eût passé toute sa vie.

Pierre ne pouvant assez admirer le perfonnage, en verité, lui dit-il, je m'étonne, mon cher Raphael, comment vous ne vous attachez point à quelque Prince? Il n'y en a pas un, j'en suis sûr, à qui yous ne plussiez infiniment. Vous avez toute la ca acité imaginable pour être auprès d'un Monarque: non seulement vous pourriez le divertir par cette vaste Connoissance des choses, par cette habileté sur le sujet des Hommes & des Lieux: mais même vous l'instruiriez en lui citant une foule d'exemples, & il ne tiendroit qu'à lui de profiter de vos conseils. D'ailleurs par cette voie-là vous feriez une haute fortune, & vous pourriez être d'un grand secours à tous ceux qui vous apartiennent.

A cela Hythlodée répond, Pour ce qui regarde mes proches, c'est un motif qui ne me touche guére: je croi avoir sait à leur égard une assez bonne partie de mon devoir. Les autres ne donnent leur bien que quand ils entendent sonner leur derniere heure, que quand la Vieillesse & la Maladie les met sur le bord.

"Diagram Google

bord du Tombeau: encore ne se defontils alors de ce qu'ils possedent qu'avec une répugnance amere & qui leur cause des tranchées de cœur bien douloureuses: ils donnent alors ce qui leur échape. ce qu'ils ne fauroient plus garder. J'en ai agi tout autrement. Etant en pleine santé, vigoureux & jeune, j'ai distribué mon bien à mes Parens & à mes Amis: ils doivent être contens de ma liberalité; & je ne les croi pas en droit de prétendre que, pour l'amour d'eux, je me jette dans l'Esclavage de Cour.

Doucement! repliqua Pierre; mon intention n'est pas que vous deveniez esclave, mais utile. C'est bien, à peu près : la mêrae chofe auprès des Princes, repartit Raphael; & chez eux, entreices deux verbes Latins infervire & fervire, il n'y a qu'une syllabe de diference.

Donnez à la chose tel nom qu'il vous plaira, repondit Pierre: mais vous ne me diffuaderez point qu'en prenant le chomin que je vous ouvre, vous pourriez rendre de grans services au General. & sux Particuliers; & en même tems vous faire une condition plus heureuse. Comment plus houreuse? dit Raphael: estde done que le bonheur confiste dans is and

CC

ce qu'on deteste? Je jouis d'une liberté parfaite; & , à ce que je m'imagine, trèspeu de Grans ont cet avantage-là. Mais deplus assez de gens visent à la fortune de Cour, & à la faveur : ce ne sera donc pas un grand malheur pour les Princes quand ils ne m'auront point, ni peutêtre un ou deux autres hommes qui sont de ma tournure & de mes sentimens.

Alors, je prens la parole, & je dis: On voit bien, nôtre cher Raphaël, que vous méprilez les Richesses, le crédit, & le pouvoir. Je vous assure que je ne vénére, ni n'admire pas moins un homme de vôtre Philosophie, que qui que ce soit de ceux qui occupent les premiers Postes

d'un Etat.

Il mé semble, neanmoins, que vous seriez une chose tout-à-fait digne de vous, digne d'une ame si élevée, & qui excelle tant dans les lumieres Philosophiques, si, au risque de vous faire quelque violence, vous vouliez bien emploier vôtre el prit & vôtre dexterité au maniment des afaires publiques. Or c'est ce que vous ne sauriez saire plus sructueusement qu'en entrant dans le Conseil de quelque grand Prince, à qui, j'en suis sûr, vous n'inspireriez jamais rien que de juste & d'équitable.

ble. Car le Prince est comme une source perpetuelle d'où tous les biens & tous les maux coulent rapidement sur le Peuple. Pour vous, vôtre connoissance est si étendue, que, quand vous auriez moins d'usage; par vôtre seule habileté, vous donneriez à tous les Rois un ex-

cellent Conseiller, fût-il ignorant.

Vous vous trompez doublement, mon cher Morus, dit Raphael; & vôtre erreur tombe également sur ma personne, & fur la choie; car je ne suis pas si habile que vous dites; & quand je le serois cent fois encore plus; le sacrifice que je serois de mon repos, n'aporteroit aucune utilité à la République. Premierement, la plû art des Princes s'occupent plus vo-Iontiers de la Guerre, qui est pour moi un Art inconnu, & que je n'ai nulle envie d'apprendre, qu'ils ne s'appliquent à faire fructifier la Paix: ils s'atachent beaucoup plus à conquerir, justement ou injustement, de nouveaux Rosaumes, qu'à les gouverner avec équité.

En second lieu, de tous ceux qui sont dans les Conseils des Princes, les uns n'ont point assez de tête pour remplir dignement un si grand Poste; ou, s'ils s'en eroient capables, ils manquent de courage

X

& de sincerité. Les autres sont toûjours de l'avis du plus puissant, & quand cesuici proposeroit les choses du monde les plus absurdes, ils font semblant d'y aquielcer; & cela dans la vue de se procurer, par cette basse slaterie, la protection du Favori.

D'ailleurs, naturellement chacun aime fa pr duction. Le Corbeau trouve charmante la Couvée éclose; & le Singe est fort. content de son petit. Si donc, dans le Conscil d'un Monarque, Conseil dont l'envie & l'interêt personnel sont les mobiles principaux; si, dis-je, un Conseiller d'Etat cite des exemples de ce qu'il a lu dans l'Histoire ancienne, ou de ce qu'il a vu dans les Païs étrangers; alors, ceux qui écoutent s'alarment, & leur cervelle se met en mouvement comme si toute leur réputation de Sagesse étoit en danger: ils s'imaginent qu'ils passeroient pour des ignorans, pour des sots, s'ils ne proposoient rien qui pût détruire le sentiment contraire au leur.

Manquent-ils de bonnes raisons? Voici seur dernier retranchement. Nos Ancêtres, disent-ils, ont jugé que ce parti-là étoit le meilleur; & plût au Ciel que nous les égalassions en prudence! Après cela, comme s'ils avoient plaidé admirablement une bonne Cause, ils se remettent tout glorieux en seur place. Ces

Ces gens-là ont une plaisante prévention; ils croient qu'il y auroit du peril à cure plus fage que les Ancerres, & parce qu'is ont établi de bonnes L'is, nous nous imaginons qu'ils ont été infaillibles. Mais fi on à pu agir avec plus de prudence sur quelque sujet, nous saississons avidement l'occasion, & nous, nous ne

voulons, point en demordre.

Je vous dirai bien plus au sujet de ces Jugemens fiers, absurdes, & bizarres: je m'y suis trouvé en plusieurs endroits; & même une sois en Angleterre. Quoi, m'écriai-je, vous avez été dans nôtre Pais? Out, répond Hythiodée; & même y ai passe que la Guerre Civile des Anglois Occidentaits contre le Roi, sur terminée par un horrible carnage des soulevez.

Pendant mon Séjour, j'eus de grandes Obligations au Revenendissime Pere
Jean Morton, Archeveque de Cantorberi,
Cardinal, & de plus, Chancellier d'Angleterre. C'est un homme, mon cher
Pierre; je m'adresse à vous; car Morus
sait ce que je vais dire, c'étoit un homme qui n'étoit pas moins respectable par
sa prudence & par sa vertu, que par son
au-

autorité. D'une taille mediocre, & qui ne le courboit point sous le poids des années: son vifage, bien loin de dégouter. imprimoit la véneration. Il n'étoit pas d'un abord difficile : mais pourtant il tenoit son serieux & la gravitéi Son plaifir étoit d'éprouver, par des apostrophes un peu tropaigres, ocux qui lui demani doient quelque grace, mais sans pourtaine aller julqu'à l'offense. Il l'eomioinoit par là le genie, & ta présence d'esprit d'un chacun; & quand il trouvoit un mérite semblable au sien, pourvu que l'hopudence n'en fût pas, il en avoit de la joie & il emploioit ocs gens la fuivant leur Capacité. De constitue con estable I

Ce grand Prélat parlique politisent, & avec force: il possedoit à sond la fuiris-prudence: d'un discemement incomparable, & la memoire prodigieuse, c'étoit jusqu'où, avec un naturel très-heureux, il s'étoit élevé par l'étude & par la pratique. Il paroissoit quand j'étois la que le Roi déseroit beaucoup à ses avis, & que ses conseils étoient un des meilleurs soûtiens de la République! Il ne faut pas s'en étonner: ce Cardinal, presque dès sa première jeunesse, qu'il sur admis plutôt sorti du College, qu'il sur admis

à la Cour: il a passé toute sa vie dans les affaires les plus importantes; la Fortune l'avoit plusieurs sois batu de ses stots, il avoit essuré differentes tempêres sur cette Mer orageuse. Ainsi, il avoit a ris au milieu du peril une prudence prosonde; & cette prudence ne se perd pas si-tôt quand elle est aquise de cette maniere-là.

Me trouvant un jour, par hazard, à la table du Cardinal, il y avoit là un certain Laïque, Savant dans vos Lois. Celuici, je ne sai à cuel propos, commence à exalter cette Justice rigoureuse qu'on exerçoit alors en ce Païs-là contre les Voleurs, nous disant que, quelquesois, on en pendoit, pêle-mêle, jusqu'à vingt à une même potence. C'est ce qui fait, ajoutoit-il, que je ne puis assez m'étonner comment, & par quel mauvais destin, puisque si peu de ces Scelerats échapent le Suplice, il y en ait tant d'autres par tout qui commettent le même crime.

Alors je prens la parole, car j'osai bien parler librement chez le Cardinal; n'en soïez point surpris, lui dis-je; cette punition des voleurs n'est ni équitable, ni utile au Public: elle est trop cruelle pour châchâtier le vol, & trop foible pour l'empêcher. Le larcin n'est pas un crime as lez énorme pour meriter la mort; & d'un autre côté, il n'y a point de peine capitale, quelque grande qu'elle soit, qui puisse arrêter les mains de ceux qui n'ont pas d'autre moien pour vivre que de prendre le bien des autres.

- Il me semble, donc, qu'en cela, non seulement vos Tribunaux, mais mêmeune bonne partie du Monde imitent ces mauvais Precepteurs qui sont plus disposez à fraper leurs disciples qu'à les enseigner. On ordonne de grans & d'horribles suplices contre un Voleur: On devroit bien plûtôt pourvoir à la subfistance de ces Malheureux, afin qu'ils ne fussent point dans la necessité de voler & de perir. C'est à quoi on a pourvu suffisamment, repondit le Légiste. N'y at-il pas les Arts mechaniques? N'y a-t-il pas l'Agriculture? Que n'embrassent-ils ces vacations-là? Mais la vraie raison. c'est qu'ils ont du penchant à ne rien valoir.

Ce ne sera pas par là que vous me prendrez, lui repliquai-je; car premierement ne parlons point de ceux qui souvent retournent chez eux des Guerres étrangeres ou civiles avec quelques membres de moins. Vous avez vu dernierement dans vôtre Patrie, qu'après le combat de Cornouaille; & peu auparavant après celui de France, il y eut quantité de Soldats estropiez pour le service de la Republique, ou pour celui du Roi, à qui leur soiblesse ne permettoit pas qu'ils reprissent leur ancien métier, ni leur âge d'en aprendre un nouveau. Encore une sois laissons-là ce genre de Voleurs, puis qu'aussi bien c'est une espece de necessité que les Guerres se rallument de tems en tems.

Confiderons ce qui arrive tous les jours. Il y a un si grand nombre de Nobles, qui comme les Guêpes, vivent dans la fainéantise, & sans produire une goute de miel, profitant ainsi du travail des autres. Font-ils valoir leurs terres? ils raclent tout, ils rasent jusqu'au vif pour grosfir leur revenu. Car c'est là la seule frugalité de ces Messieurs; Gens d'ailleurs, qui, quand il y va de leurs plaifirs, font prodigues julqu'à se mettre dans la mendicité: On les voit environnez, ou trainer à leur suite un nombreux cortège de domestiques, tous oisifs, & qui n'ont jamais apris aucune profession pour gagner leur vie.

Dès

Des que le Maitre est mort, ou des que ces valets sont malades, on les congedie auffi tôt, car les Nobles nourriffent plus volontiers des fainéans que des infirmes. Souvent aussi l'heritier du Mourant n'est pas d'abord en état d'entretenir les domes tiques de son pere. Cependant ces vadets congediez tombent dans la necessité; & ils periroient de faim s'ils n'avoient pas recours au vol. Quelle autre ressource pourroient-ils avoir? A force de roder pour chercher Muitre, ils usent leurs habits, ils alterent leur fante. Ensuite, devenus crasseux de maladie, & n'étant plus couverts que de haillons, les Nobles en ont une espèce d'horreur & sont bien éloignez de les prendre à leur fervice. Les Paifans n'oleroient pas non plus les prendre chez eux. Ils favent qu'un homme élevé mollement dans l'oifiveté & dans les plaifirs, accoutume à porter le cimeterre & le bouclier; à regarder de haut en bas, & d'un air de déterminé, tout le voisinage; enfin, à mépriser tout le monde excepté loi : les Panans, dis-je, n'ignorent pas qu'un tel homme n'est nullement propre à manier la bêche & le hoiau; a se contenter d'un petit falaire, & d'une pente nouiriture, à fervir un -73 B 2 MaiMaitre qui est lui-même dans le genre

des pauvres.

Ce sont justement ces gens-là, repond mon homme, que nous devons entretenir le plus soigneusement. Comme ils ont plus de cœur, plus de courage que les Artisans à les Laboureurs, ce sont en tems de Guerre les meilleurs soldats d'une Armée. J'aimerois autant, repliquaije, vous entendre dire que vous devez entretenir les Voleurs; car assurément vous n'en manquerez jamais tant que vous aurez de ces vagabonds. De plus, ni les Voleurs ne sont pas de mauvais Soldats, ni les Soldats ne sont pas les plus lâches des Voleurs, tant il y a de raport entre ces deux métiers.

Mais quoique ce défaut-là soit fort ordinaire chez vous, il ne vous est pourtant pas singulier; on le voit chez presque toutes les Nations. La France, outre ce mal-là, a une autre peste bien plus contagicuse. Tout ce grand Rosaume, même en tems de Paix, si on peut donner le beau nom de Paix à une courte cessation d'Armes, tout ce Rosaume est rempli, et comme assegé de Soldats à paie. Cela se fait par le même préjugé qui vous a fait croire que pour le bien public vous de-

deviez nourrir des hommes oisifs. Cette fausse persuasion est que le salut de l'Etat consiste à avoir toujours sur pié de bonnes & vaillantes Troupes; & sur tout, qui soient composées de Soldats aguerris; car on ne se sie nullement à ceux qui n'ont point d'experience. Ainsi on cherche la Guerre par deux motifs l'un de peur d'avoir de mauvais Soldats: l'autre pour empêcher que, comme dit agréablement Saluste, la main ou le cœur de ceux qui se distinguent dans l'Art d'égorger les Hommes, ne s'engourdisse point.

La France a apris, pour son malheur, combien il est pernicieux de nourrir de telles bêtes. Les Romains, les Carthaginois, tant d'autres Nations en ont sourni des exemples. Les Armées que ces Etats entretenoient, n'ont-elles pas detruit en diverses occasions, non seulement leur Empire, mais aussi leurs terres, & même leurs Villes? Qu'il ne soit pas fort necessaire d'avoir des Troupes en tems de Paix, c'est ce qui paroit par l'exemple que voici. Vos Soldats, quoi-que nouvellement levez, manquent-ils de bravoure? Les François même, eux qui ordinairement sont élevez dans les

Armes, lors qu'ils ont combatu contre vos Gens, n'ont pas, le plus souvent, sujet de se vanter d'avoir eu le dessus. Je n'en dis pas davantage; je crains qu'on ne me

soupçonne ici de flaterie.

D'ailleurs, on ne voit pas que, ni vos Artisans dans les villes, ni vos grossiers & rustiques Laboureurs soient les Valets des Nobles: il n'y a que ceux qui, par foiblesse de cor s, manquent de force & de hardiesse ou à qui la grande disette abbat le courage; il n'y a que ceux-là qui en aient peur. Il n'y a donc point de danger pour les robustes & les vigoureux. Les Nobles dédaignent tout ce qui n'est pas hors de la foule: ils passent la vie dans une molle & languissante Oisiveté; ou leurs occupations different peu de celles des Mais pour des gens qui savent Femmes. vivre par de bons métiers, & qui se sont endurcis par des trayaux proportionnez à la force humaine, ceux-là ne deviendront jamais effeminez.

Quoi qu'il en soit, on ne me persuadera jamais qu'il soit avantageux à vôtre République pour le succès de la Guerre; vous qui ne prenez les Armes que quand vous voulez, d'entretenir ce nombre presque innombrable de Fainéants qui gâtent la

Paix ;

Paix; & cependant la Paix est aussi salu-

taire que la Guerre est ruineuse.

Je ne prétens pas, néanmoins, que ce que je viens de dire soit la seule cause qui mette vos Insulaires dans la necessité de voler. Il y en a une autre, & qui, à ce que je croi, vous est particulière. Quelle est-elle? dit le Cardinal. Vos Brebis, repondis-je. Elles étoient autresois si douces! elles se contentoient de si peu! A present? Ce sont des insatiables, ces indomtables, au moins à ce qu'on dit. Qui pourroit le croire? Ces Brebis dévorent les hommes; elles pillent, elles ravagent les campagnes, les maisons, & les villes.

Dans tous les endroits du Roïaume, il naît une laine plus fine, & par conséquent plus précieuse qu'auparavant. En ces lieux-là, les Nobles & les Gens de bonne famille, sans oublier quelques saints Abbez, n'étant pas contens des revenus & des fruits annuels que leurs Ancêtres tiroient des heritages; & comme s'il ne leur suffisoit point en vivant somptueusement & sans rien faire, d'être inutiles au Public, s'ils ne lui étoient encore nuisibles, ils ne laissent point de terres à ensemencer: ils ensemment tout en pâturages; ils abbatent les Maisons; ils

ruinent les Bourgs; enfin, il ne reste que le Temple; & c'est pour servir d'étable aux brebis. Et comme si les forêts, les parcs, toutes les demeures des bêtes sauvages perdoient peu de terrain chez vous, ces bonnes Personnes changent en deserts ses lieux les plus habitez, & les mieux cultivez.

Ainsi, afin qu'un affamé de bien, un avare insatiable, une cruelle peste de sa Patrie, puisse enfermer dans un même enclos quelques milliers d'arpens de terres contiguës, on chasse les Laboureurs; on les dépouisse de leur fond par fourberie, ou par opression: la plus grande grace qu'on leur fait, c'est de les fatiguer si fort par des injustices qu'ils sont contraints

de vendre leur possession.

De quelque maniere que la chose s'execute, il faut toûjours que ces malheureux déguerpissent: hommes, femmes, maris, épouses, orphelins, veuves, peres & meres avec de petits ensans & une famille plus nombreuse que riche, je dis nombreuse, parce que l'Agriculture a besoin de plusieurs mains. Ils sortent, donc, de leur maison, de leur païs, ensin du lieu qu'ils conoissoient, & où ils étoient accoutumez. Ne trouvant point où

où se résugier, ils vendent à très petit prix tout ce qu'ils emportent, & qui ne vaut pas déjà beaucoup. Encore bienheureux! car l'acheteur auroit pu se saisir de ces effets-là sur le presexte que les

proprietaires étoient chassez.

Quand ces pauvres gens ont dépensé leur butin, ce qui se fait en très peu de tems, quelles peuvent être leurs dernieres ressources? Il faut bien qu'ils volent, &, par consequent, qu'ils risquent à sinir leurs jours par la corde, comme de raison: ou, ils sont obligez de courir çà & là, demandant l'aumône. Et même, ce dernier moien de vivre n'est pas fur pour eux: ils y, perdent au moins la liberté: on les enferme comme des Vagabonds: on leur fait un crime, de ce qu'ils errent dans l'oissveté: mais en quoi consiste-t-il ce crime? à ne trouver personne qui veuille accepter leur Service, quoi qu'ils l'offrent avec le dernier empressement.

Pour ce qui est de l'Agriculture, à laquelle ils sont accoutumez, il n'y a rien à faire, où il n'y a rien à semer. Car c'est assez d'un Berger, ou d'un Vacher pour faire pastre des bêtes dans cette même terre qui auparayant demandoit plusièurs ficurs mains pour être cultivée & enfemencée. Qu'arrive t-il encore de là? C'est que les vivres en sont beaucoup plus

chers en plusieurs endroits.

Il resulte encore un autre inconvenient. Même le prix des laines est monté si haut, que les petites gens, eux qui avoient coutume de faire vos draps, ne peuvent plus en acheter, &, par cette raison là, plusieurs tombent du travail dans l'oisveté. Ce qui cause la cherté des laines, c'est qu'une maladie consumante s'étant jettée sur les moutons, elle en a fait perir une infinité depuis qu'on a multiplié les pâturages. Il semble que Dieu a voulu par là punir la cupidité de ces Avares: le Ciel a envoié une contagion mortelle sur les troupeaux: n'y cût-il point eu plus de justice, à la faire tomber sur ces têtes insatiables d'argent?

Quand même le nombre des Bêtes augmenteroit le plus, le prix ne diminueroit point; parce que si cette marchandise-là n'est pas en monopole puisque plusieurs en vendent, du moins, elle n'a pas un franc & libre cours. Car presque tous les moutons apartiennent en propre à peu de Personnes. Ces gens-là étant

ri-

riches, rien ne les presse de vendre: ils vendent quand bon leur semble, & l'envie leur vient de vendre quand ils y trou-

vent leur compte.

Les autres bestiaux ne sont pas moins chers que les moutons: c'est par la même raison, & qui est encore plus fortè: on a detruit les métairies: l'Art champêtre est comme tombé; si bien qu'il ne reste que très-peu de Paisans pour avoir soin de la propagation de ces animaux. Ne croiez pas que ces Riches s'apliquent autant à procurer la multiplication du gros bétail que celle des moutons: ils achettent d'un autre endroit, & à bon marché, des bêtes maigres; puis, quand elles se sont engraissées au pâturage, ils les revendent bien cher.

C'est ce qui me fait dire que, du moins, à ce qu'il me semble, on ne sent point encore tout l'inconvenient de cette afaire-là. Jusques à present, ces Engraisfeurs de bêtes ne causent la cherté que dans les lieux où ils vendent. Mais quand ils auront, pendant quelque tems, enlevé de l'endroit où ils achettent, enlevé dis-je, ces mêmes bestiaux sans leur donner le tems de multiplier, le nombre des animaux diminuant insensiblement, il

le bien.

Cette cherté des vivres oblige un chacun à diminuer son Domestique le plus qu'il peut; mais les Congediez, ou vontils, je vous prie? Mendier: ou, ce qui se persuade plus aisément aux hommes de bonne famille, ils vont se faire aprentis brigands. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que cette malheureuse pauvreté, cette grande disette est jointe avec un luxe qui est tout -à- fait hors de saison. Chez les Serviteurs des Nobles; chez 'les Ouvriers; dans les Villages même, ou peu s'en faut; enfin, dans tous les Ordres du Roiaume, on voit en habits une magnificence qui n'avoit point encore paru; & en dépense de bonne chere, un excès tout nouveau.

D'ailleurs, dites moi, s'il vous plait, les maisons de prostitution, les endroits infames, les puantes Cavernes de Vénus, franchissons le mot, les Bordels: de plus,

les

les Cabarets à vin & à biere, qui souvent sont d'autres lieux de débauche Vénerienne: enfin, tant de mauvais jeux! Les dez, la carte, le cornet, la bale, la boule, le palet: tous ces beaux exercices, après qu'on s'y est ruiné, n'envoientils pas leurs zélez dévots chercher quelque part à se réparer par le métier de voleur?

Croiez moi: chassez ces pestes pernicieuses: ordonnez que ces destructeurs de metairies, que ces renverseurs de Bourgs Champêtres, remettent tout, comme il étoit; ou du moins qu'ils cedent les fonds à ceux qui s'offrent à guerir le mal, & à faire rebâtir tout ce qu'on a mis en ruine. Refrénez cette sorte d'achats que les Riches font, & leur licence à en jouir comme d'un monopole Entretenez moins de gens dans la fainéantife; remettez l'Agriculture en bon état; renouvellez la Manufacture de laine, afin qu'il y ait dans le Roiaume une honnête vacation à laquelle puisse s'occuper utilement cette foule d'Oisifs, qui, jusques ici, font devenus voleurs par la force de l'indigence. Vous empêcherez austi par là que les vagabonds, & les valets desœuvrez ne le jettent dans le brigandage, ce qui ne fauroit guere manquer ni aux

uns, ni aux autres.

Certainement si vous ne remediez aux maux que je vous indique, c'est en vain que vous faites sonner si haut vôtre Justice contre le vol: cette Justice est plus specieuse qu'elle n'est équitable, ni utile. Car ensin, quand vous soussirez que ces Punissables aient une mauvaise éducation, & qu'on leur corrompe les mœurs dès la plus tendre ensance, en sorte qu'étant parvenus à l'âge d'homme, ils sont voir les crimes honteux dont ils avoient donné un présage continuel depuis leur premiere jeunesse, que faites vous alors sinon des voleurs? C'est vous-mêmes, cependant, qui les punissez.

Pendant que je plaidois ainsi la Cause des Voleurs, le Docteur en Droit s'étoit preparé à la Défensive. Il avoit résolu en soi même d'emploier les armes ordinaires des Disputeurs qui sont plus prompts à répéter qu'à bien repondre, faisant consister une bonne partie de l'honneur à montrer qu'ils ont la memoire heureuse. En verité, me dit-il, vous avez bien par-lé! Vous, sur tout, qui étant étranger, ne pouvez conoitre ces matieres-là-que par oui-

oui-dire, ne les aiant point examinées par vous-même. Mais je veux tâcher de vous éclaireir là dessus en peu de mots.

Voici l'ordre que je garderai dans ma réponse. Premierement je raporterai de point en point ce que vous avez dit. En suite, je vous ferai voir en quoi vous vous trompez par le peu de conoissance que vous avez de nos affaires. Enfin, je réfuterai tous vos argumens, je les mettrai en poudre. Pour commencer donc, par le premier article que j'ai promis, il m'a paru que vous avez attaqué quatre .... je vous arrête tout court, dit le Cardinal; car de la maniere dont vous vous y prenez, il n'y a point d'aparence que yous répondiez en peu de mots. C'est pourquoi, nous vous épargnerons aujourd'hui la peine que cette réponse vous donneroit. Cependant vous n'en êtes pas quite. Nous vous garderons cette charge de repondre jusqu'à la premiere fois que vous vous rencontrerez ici tous deux; & je souhaiterois que ce sût des demain, si vous & Raphael vôtre partie, n'avez rien qui vous en empêche.

Mais en attendant, vous me feriez grand plaisin de me dire, mon cher Raphaël, pourquoi vous ne croïez point que

les Voleurs soient pendables; quel autre genre de châtiment vous établiriez-contre eux, qui fût plus utile au Public; car vous ne pretendez pas qu'on doive tolerer le vol. Si, à present, quoi qu'on pende les Voleurs, il ne laisse pas de s'en trouver une quantité prodigieuse, en casqu'ils n'eussent plus à craindre la peine de mort, quelle force, quelle crainte pourroit épouvanter les Scelerats? Ils ne manqueroient pas d'interpreter cet adoucissement de suplice comme si on leur offroit une récompense pour les encourager au crime.

Oui, grand Prélat, répondis-je, je croi fermement que c'est une injustice formelle de saîre mourir un homme pour avoir volé. Ma raison est que dans la vie Humaine, & par raport aux biens de la Fortune, il est impossible que tout soit également partagé. Si on m'objecte qu'on ne châtie point le vol à cause de l'argent dérobé; mais pour vanger la Justice offensée; mais pour punir le violement des Lois: qu'est-ce que cela signisse sinon qu'un excès de Droit est un excès d'Injustice, Summum Jus summa in-

- L'autorité des Lois n'est pas si absolue, que impour une legere infraction, il faille frafraper du Glaive: les Ordonnances ne font pas si rigides qu'on doive donner la même mesure à toute sorte de fautes. On agit tout comme si c'étoit la même cho-se de tuer un homme, ou de lui prendre une pièce de monnoie: cependant, si l'Equité n'est pas une chimere, il n'y a point de comparaison entre ces deux crimes. Dieu a desendu l'homicide; & nous en commettons un si facilement pour un peu d'argent qu'on a ôté à quellicun?

Répondra-t-on que ce Commandement ne concerne que les Particuliers; & que Dieu n'a point étendu sa désense sur les Lois humaines qui permettent au Magistrat d'ordonner la Mort quand il le juge à propos? Pourquoi, donc, les hommes ne règlent-ils point entre eux à quel point on doit admettre la fornication, l'adultere, & le parjure?

Dieu a ôté aux Hommes le droit, non seulement de s'entre-tuer, mais de se tuer eux mêmes. Les Lois Humaines auront-elles, donc, assez de force pour legitimer l'accord que les Hommes ont fait de s'ôter réciproquement la vie en vertu de quelques Sentences Juridiques? Ces Arrêts de mort rompent-ils les liens du Com-

man-

mandement pour les Exécuteurs, qui, sans en avoir aucun exemple Divin, tuent tous ceux que le Magistrat abandonne à leur bras? N'est-il pas vrai que, de cette maniere-là, la désense de Dieu ne vaudra qu'autant que les Lois Humaines le permettront? Sur le même sondement il arrivera de-là, que generalement en tout, c'est aux Hommes à fixer les exceptions qu'on doit saire dans l'observation des Commandemens de Dieu?

Enfin la Loi Mosaïque, si dure, si austère, si conforme aux Esclaves & aux Opiniâtres pour qui on l'avoit fait; cette Loi, pourtant, n'ordonnoit point la peine de mort contre les Voleurs. Pourrions-nous donc croire que par la Loi de Grace où Dieu commande en pere, il nous soit plus permis de nous entretuer? C'est sur cela que je me sonde pour soûtenir que tout meurtre est défendu!

Mais qu'il foit absurde, qu'il soit, même, pernicieux à la République, d'instiger une peine égale au Voleur & à l'Homicide? je ne croi pas que personne l'ignore. La raison de cette absurdité saute aux yeux. Un Scelerat voit qu'il ne court pas moins de risque en commettant sim-

simplement un vol, que s'il y joignoit le meurtre: cette seule pensée le
pousse à égorger celui que, sans cela, il
n'auroit fait que depouiller. D'ailleurs,
outre que le Voleur, s'il est pris, n'est
pas moits en danger de la vie que s'il avoit aussi assassimé, il y a plus de sureté
pour lui en tuant; car par cette voie abrégée, il se desait du rincipal Denonciateur de son crime & consequemment il
espere pouvoir mieux le cacher. Si bien
que nôtre soin d'épouvanter les Voleurs
par la crainte d'une peine trop rigoureuse, est justement ce qui les incite à poignarder les honnêtes Gens.

Si vous me demandez, à present, quelle seroit la punition la plus utile au Public, il est, ce me semble, un peu plus
aisé de la trouver que la plus mauvaise.
Car pourquoi douterions-nous que le moien de châtier utilement les crimes, est
celui qui plassoit tant aux anciens Romains, à ces Romains, dis-je, qui entendoient si bien l'Administration d'une
République? Ces habiles Politiques condamnoient à un esclavage perpetuel dans
les Carrieres & dans les Mines de metal
ceux qui étoient convainçus de sor-

faits.

A vous dire pourtant naturellement ma pensée sur cette matiere-là, l'usage que j'aprouve le plus, c'est celui que j'ai remarqué dans mes voiages chez une certaine Nation dependante de la Perse, & qu'on nomme ordinairement les Polylerites. C'est un assez grand Peuple: ses Coutumes sont bâties sur la Prudence; & à l'exception du tribut qu'ils paient tous les ans au Roi de Perse, la Nation est libre & vit sous ses propres Lois. Le Pais est loin de la Mer, & presque entouré de Montagnes: Les Habitans se contentent de ce qu'il produit, & ne souhaitent rien de plus: cela fait qu'ils vont rarement chez les autres; & que les autres ne viennent point chez eux.

Suivant l'ancienne coutume de la Nation, ils ne cherchent point à étendre leurs frontieres; quant à leur Contrée, ils en jouissent furement, passiblement à l'abri de leurs Montagnes, & par la protection du Monarque à qui une force majeure les contraint de faire un paiement annuel. Ainsi, sans jamais avoir de Guerre étrangere, ni civile, ils vivent splendidement, commodément; sans se soucier de Noblesse, ni de se rendre fameux: enfin, ils raportent, tout à leur bonheur.

Jc

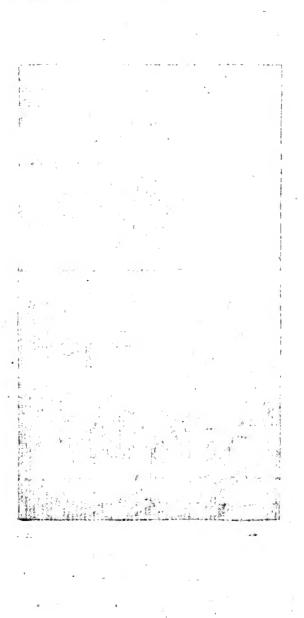



Je ne croi pas même, qu'ils soient assez conus dans le Monde, si ce n'est à leurs

proches Voisins.

Ceux, donc, qui font convaincus de Larcin chez cette Nation-là, on les oblige à restituer au Proprietaire, & non pas au Prince, comme il se prat que ordinairement ailleurs: les Polylerites alleguent pour raison que celui, à qui on a derobé une chose, conserve autant de droit sur elle que le Voleur qui la possede. Si la chose volée est perdue, alors on vend le bien des Voleurs pour en dedommager le Proprietaire; & quand il a reçu la valeur de sa perte, on laisse tout le reste du bien aux femmes & aux enfans des coupables. Pour eux on les condamne à travailler: mais à moins que le vol ne soit énorme, on ne les met ni en prison, ni aux fers: sans chaine, sans attache, ils font occupez aux Ouvrages Publics. Quand ils refusent de travailler; ou quand ils travaillent lâchement, on ne les lie guere; on les bat pour les exciter. Ceux qui font bien leur devoir ne sont mal traitez ni de parole, ni d'effet. Le soir après qu'on les a fait passer en revue, en les apellant tous nom par nom, on les enferme dans des Chambres où ils passent la nuit. Hors

27. I

Hors un travail assidu, ces Voleurs ne soufrent aucune incommodité de la vie. Comme gens qui travaillent pour l'utilité publique, ils sont nourris honnêtement aux dépens du Public. Autre part c'est un autre usage. Il y a des endroits où la dépense qu'on fait pour ces Ouvriers forcez se tire des aumônes; & quoiqu'une telle voie soit incertaine & casuelle. cependant, comme ces Peuples sont fort humains, c'est cette ressource-là qui fournit le plus. En d'autres endroits on assigne des revenus publics pour l'entretien de ces Travailleurs. Il y en a, où par une espèce de Capitation, chaque Particulier est taxé pour ces ulages-là.

Il y a même quelques endroits où ces mal-faiteurs ne sont point emploiez au service du Commun: mais quand les Habitans ont besoin d'Ouvriers, ils prennent de ces gens-là; ils les louent sur la Place à un certain prix; & ils en ont un peu meilleur marché que si c'étoient des Personnes libres. Outre cela, il est permis aux Maitres de foueter ces Mercenaires lors qu'ils ne travaillent pas de leur mieux. Il arrive par là qu'ils ne manquent jamais d'ouvrage; qu'ils gagnent leur vie; & même chacun d'eux est obligé de porter tous:

LIVRE PREMIER. 49 tous les jours quelque chose au Trésor Public.

· Ils font tous vêtus d'une certaine couleur: étant les seuls qui n'aient point la tête rasée: mais on les tond un peu au desfus des oreilles, de l'une desquelles on Il est perleur coupe un petit morceau. mis à ceux qui veulent leur faire du bien, de leur donner à manger, à boire, & un habit: mais defense de les assister en argent; il y va également de la vie, & pour celui qui le donne, & pour celui qui le reçoit. Il n'est pas moins dangoreux à un Libre, pour quelque raison que ce soit, de recevoir d'un Condamné aucune pièce de monnoie, ni aux esclaves, car c'est ainsi qu'ils appellent les Condamnez, de toucher des Armes. Chaque Contrée distingue ses mal-faiteurs par une marque particuliere: il leur est desendu sous peine de mort de l'ôter; aussi bien que d'avoir aperçu hors de la frontiere, & d'avoir parlé, tant soit peu, à quelque esclave d'une autre Region. La volonté de fait n'est pas moins punie que la suite même. Ils sont si rigides, si inexorables sur ce point-là, qu'un esclave, qu'on sauroit avoir été complice d'un tel dessein, perdroit la vie;

vie; & un Libre, sa liberté. Au contraire, il y a des recompenses ordonnées pour le Denonciateur: on donne de l'argent au libre; l'esclave recouvre sa liberté; & on pardonne à l'un & à l'autre leur complicité; cela se faisant, asin qu'il ne soit pas plus sûr de perseverer dans un mauvais dessein que de s'en repentir.

Tel est donc l'Ordre & la loi de ces Peuples sur ces matieres-là: on y peut remarquer aisément & beaucoup d'humanité, & une grande utilité. Cette Justice est de telle nature qu'elle detruit les crimes, & conserve les hommes: on traite les criminels avec tant de douceur qu'on les sorce, en quelque maniere, à devenir honnêtes gens: ils reparent, le reste de leur vie, tout le mal qu'ils ont fait auparavant.

Au reste, il est si peu à craindre que ces Mal-faiteurs retournent à leur premiere Sceleratesse, que quand les libres ont à voiager ils ne croient pas pouvoir prendre de guides plus sûrs que ces esclaves qui de tems en tems ont été échangez pour chaque Contrée. Car ces esclaves n'ont rien qui puisse faciliter leur panchant au brigandage: ils ne portent

au-

## LIVRE PREMIER. 51

aucun instrument avec lequel ils puissent attaquer; l'argent est pour eux la preuve d'un crime capital; si on les prend sur le sait, le suplice est tout prêt; &, ce qu'il y a de pis, c'est qu'ils n'ont nulle esperance de pouvoir suir dans aucun endroit. Comment pourroit déguiser & cacher sa suite un homme vêtu tout autrement que la Nation? Il faudroit donc qu'il alsat tout nud? Et même, en ce cas-là, son oreille à demi coupée le découvriroit.

Que ces Esclaves pussent machiner de concert quelque entreprise contre la Republique, c'est ce qui n'est pas non plus à aprehender. Il n'est pas humainement possible qu'aucun Voisinage conçoive l'esperance de pouvoir réuffir dans une rebellion, avant d'avoir tenté & sollicité les esclaves de plusieurs Regions. Or la chose n'est rien moins que faisable. où s'y prendroient pour conspirer contre l'Etat, des gens à qui il n'est permis ni de se visiter, ni de se parler, ni même de s'entre-saluer? Comment oseront-ils s'ouvrir à leurs Camarades de servitude d'un dessein qu'il est dangereux de ne point révéler, & de la découverte duquel secret ils savent devoir tirer une fort grande utilité. Au lieu qu'au contraire, ils ils ont tous sujet de se promettre que par la soumission, par la patience, & en faisant esperer qu'à l'avenir ils ne retourneroient pas à leurs crimes, par cette bonne conduite, ils sont toûjours bien sondez à ne point desesperer de leur délivrance. Car il ne se passe point d'année où on n'en retablisse quelques-uns, & ce sont ceux qui ont soûtenu le plus patiemment la rigueur de leur condition.

Je finis-là mon Récit: J'ajoutai seulement que je ne voiois pas pourquoi on ne pourroit pas introduire une telle Loi même en Angleterre; & cela avec beaucoup plus de fruit que cette Justice dont mon Legiste avoit sait des éloges si magnifiques. Jamais, répondit Monsieur le Docteur, on ne pourroit établir en Angleterre cette coutume-là, sans jetter le Roïaume dans le dernier peril; &, après avoir prononcé cette belle Sentence, il secoua la tête, il se tordit les lèvres; & puis il se tut. Toute la Compagnic aplaudit à sa décision.

Le Cardinal rompit le filence, & dit, il n'est pas aisé de prédire si la chose tourneroit bien ou mal, puis qu'on n'en a jamais fait l'épreuve. Mais il y auroit un moien pour faire valoir l'exemple des

Po-

Polylerites. Après la Sentence prononcée, Arrêt de mort, s'entend: le Prince ordonneroit qu'on en differât l'exécution; & par-là il pourroit essaier la coutume de ces Peuples, sur tout en abolissant les priviléges de l'Asyle. Si on trouvoit par le succès que la chose fût utile au Public, alors il faudroit l'établir. Mais si l'experience fait voir que cet usage-là est le plus mauvais & qu'il produit de trop grans inconveniens; on doit en revenir à l'ancienne Loi: on recommenceroit à suplicier les Condamnez. ne seroit alors, ni moins avantageux à la République, ni plus injuste que si on le faisoit à present; & d'ailleurs, il ne pourroit en resulter des suites facheuses. Il me semble, même, qu'on pourroit faire aussi cette tentative-là à l'égard des Vagabonds, contre qui, nonobstant toutes nos Lois, nous n'avons pu jusqu'ici encore rien avancer.

Quand le Prélat eut cessé de parler, ce que les Auditeurs n'avoient écouté qu'avec mépris pendant que je haranguois, su applaudi de toute la Compagnie: c'étoit à qui donneroit le plus de louange au Cardinal, qui, neanmoins, avoit montré que dans le fond son sent

ment étoit le mien. On l'encensa, sur tout, touchant l'article des Vagabonds, à cause que cela étoit de son invention. Je ne sai s'il vaudroit mieux suprimer le reste de la Conversation: il s'y dit des choses ridicules: je les rapporterai pourtant, parce qu'elles ne sont pas mauvaises; & que d'ailleurs, elles avoient quel-

que liaison avec nôtre sujet.

Il se trouvoit là, par hasard, un certain Ecornisseur qui sembloit vouloir contresaire le soû: mais il jouoit son personnage d'une maniere à persuader que son rôle aprochoit plus du Naturel que du badinage. Il étoit d'une plaisanterie si froide, si insipide, que quand il faisoit rire, on rioit plus de sa personne que de ses bons mots. Cependant il ne laissoit pas de lui échaper quelquesois, des paroles fort sensées: il verissoit le proverbe, à force de dire des sotises, on dit de tems en tems quelque chose de bon.

Venons donc à nôtre homme. Un des Convives dit que j'avois proposé un bon expedient pour punir utilement les Voleurs; & le Cardinal, pour empêcher les Vagabonds: mais qu'il y avoir outre cela, deux sortes de gens ausquels il faloit pourvoir pour le bien public:

les

LIVRE PREMIER. 57 les Vicillards, & les Malades; Gens dans l'impuissance de gagner leur vie par le travail. Le faux Plaisant interrompit cet honnête homme-là: n'allez pas plus loin, lui dit-il: moi, moi qui vous pa le, j'aurai soin qu'on remédie à ce grand mal de la République, & qu'on l'arrête par de

bonnes Lois.

A vous parler naturellement, je meurs d'envie d'ôter de devant mes yeux ce genre d'Infortunez & de les reléguer tous en quelque endroit. Ils m'ont souvent tourmenté, en me demandant l'aumône. par des plaintes & des cris arrosez de farmes: mais ils avoient beau faire retentir à mes oreilles cette mufique pleureuse, ils n'ont jamais pu obtenir de moi le moindre morceau de monnoie. C'est toûiours de deux choses l'une: ou je n'ai pas la volonté de faire du bien, ou je n'en ai pas le pouvoir, faute d'argent. Ainsi, à present, ils ont commencé à devenir sages, pour ne pas perdre leur éloquence lugubre; quand ils me voient passer, ils ne disent rien; & je vous assure qu'ils ne s'attendent pas plus à mon secours que si j'étois un Prêtre.

Pour en venir à mon expedient, j'ordonne & je veux que, par une Loi qu'on fera tout exprès, tous ces Mendians se-

C.4. ront:

ront distribuez, divisez, partagez dans les Monasteres Benédictins, & qu'ils s'y seront Freres lais comme on les appelle. Quant aux pauvres semmes, je commande qu'elles soient toutes Religieuses, tel est mon plaisir. Le Cardinal ne put s'empêcher de rire, & trouva la saillie plaisante: les autres l'aprouverent aussi, & même serieusement.

Au reste, un certain Frere Theologien prit texte là-dessus pour se divertir aux dépens des Prêtres & des Moines; & quoiqu'il fût grave jusqu'à avoir ordinairement un air sombre & menaçant, il ne laissa pas de bien égaïer la matiere. Mais fuivant vos deux Ordonnances Monarchiques, dit-il au Boufon, vous ne vous débarasserez jamais des Pauvres, si, en même tems, vous ne pourvoiez à la subsistance de nous autres Freres Mendians. On a déja eu soin de cela, repondit le Quand Monseigneur l'Illustrisfime Cardinal a dit qu'on devroit enfermer les Vagabonds & les faire travailler, il ne pouvoit pas mieux parler pour vos interêts; n'êtes-vous pas les plus grans Vagabonds du Monde? A ce trait satirique, toute la Compagnie regarda le Prelat; & comme on remarqua aisément qu'il

LIVRE PREMIER. 57
qu'il ne s'étoit point formalisé, tous se firent un plaisir de relever le bon mot. Le
seul Reverend Frere demeura comme une
statue; & cela n'étoit pas surprenant;
mais, quand par la force du vinaigre
qu'on venoit de lui jetter au visage, il
fut revenu à soi, il entra dans une si sursieuse colere que sa venerable face en étoit
tout en seu: se possédant trop peu pour
ne pas se répandre en injures; il appella
ce Rieur, fripon, médisant, babillard,
fils de perdition; il ne manqua pas aussi
de lui citer des menaces soudroiantes de
l'Ecriture sainte.

Alors le Bouson bousonna serieusement, & il étoit dans son sort. Doucement, dit-il, Frere en Dieu, ne vous sâtchez point: il est écrit, dans vôtre patience vous possederez vos ames. A cela le bon Frere, car je veux raporter ses propres termes, je ne me sache point, dit-il, Maraut; ou du moins je ne pèche pas; car le Psalmiste dit, Mettez-vous en colere, mais prenez garde d'offenser Dieu. Le Cardinal exhortant charitablement ce Religieux à se moderer, non, Monseigneur, s'écria-t-il; je ne m'emporte que par un bon zèle, & en cela je sais mon devoir: les saints hommes ont brûlé de

ce feu divin. Aussi est-il dit, le zèle de ta Maison me ronge; & on chante dans les Eglises, que ceux qui se moquement d'Elisse, lors qu'il montoir à la Maison de Dieu, en reçurent le châtiment. Ce moqueur, ce bouson, ce prosane aura

peut-être le même fort.

Il se peut bien que vôtre intention est bonne, repliqua le Cardinal: mais il mesemble que vous agiriez sinon plus saintement, au moins plus fagement, de ne pas vous commettre avec un fou dans une dispute ridicule. Non, non, Monseigneur, reprend le Frere, je n'aginois pas plus sagement: ear Salomon, qui étoit suimême très-sage, dit, Repondez au fou selon sa folie. C'est justement ce que je fais; se je montre à mon pendart la fosse où il tombera infailliblement s'il ne prendbien garde à soi. Car si les Moqueurs d'Elisée, qui faisoient une troupe, furent punis de leur moquerie pour avoir insulté un Prophète sur ce qu'il étoit chauve, Dieu a-t-il assez de foudres pour écraser un homme qui, quoique seul, a l'impudence de railler un grand nombre de Freres, desquels il y en a quantité de chauves. De plus, nous avons une Bulle de Notre Saint Pere le Pape de Rome;

& en vertu de ces Patentes, qui valent autant que si onles avoit scellées dans le Ciel, tous ceux qui ont l'impieté de se moquer de nous, sont livrez sans misericorde à Satan. Le Cardinal voïant que cela ne siniroit point, sit signe à l'Ecornisseur de se retirer, & changea prudemment le sujet de la Conversation. Peu de tems après, s'étant levé de table pour donner audience à ses Vassaux, il nous congécia.

J'ai enfin actevé, Mon cher Morus, cette longue Narration: je me repentirois de vous avoir fatigué, je serois honteux de vous avoir retenu si long tems: mais je n'ai fait que repondre à vôtre empressement de curiosité; & d'ailleurs, envoiant vôtre air attentis, il m'a paru que je vous aurois chagriné si j'avois riene omis de cette Conserence Cardinaline.

J'aurois bien pu serrer, abreger un peu cette Conversation de table: maissume autre raison m'a obligé à ne rien retrancher. Je voulois que vous conussiez le plaisant caractère d'esprit de ces Messieurs qui composoient la Compagnie. Je vous l'ai déja dit: ces Convives ne firent point de cas de ce que j'avois raporté: mais dès qu'ils virent que le Cardinal.

ne le desaprouvoit pas, ils passérent tout d'un coup du blanc au noir; & non-contens de ne plus blâmer ma Narration, ils lui donnerent des louänges: leur complaisance pour le Monseigneur alloit si loin, que lui voïant prendre plaisir par divertissement aux saillies de son Parasite, ils les trouvoient rejouissantes; & peu s'en faloit qu'ils n'y trouvassent aussi du Solide & du Judicieux. Jugez de là, Monsieur, quelle estime les Courtisans auroient pour ma personne, & pour mes conseils.

En verité, Mon cher Raphaël, lui dis-je, vous m'avez fait un sensible plaifir: vous avez narré avec autant de sagesse que d'agrément. De plus, je m'imaginois, en vous écoutant, non seulement être dans ma Patrie: mais même,
je me croiois en quelque sorte rajeuni;
il m'a été bien doux de me souvenir de
ce Cardinal à la Cour duquel j'ai été élevé dès mon ensance. Quand je vous
entens donner de si grans éloges à la Memoire de ce Prélat, vous ne sauriez
croire, Mon cher Raphaël, combien je
vous en aime davantage, quoi que vous
me soiez déja extrémement cher.

Avec

Avec tout cela, je ne puis encore changer de sentiment à vôtre égard: je croi toujours que si vous pouviez vaincre cette aversion que vous avez pour les Cours des Princes, vous pourriez, par vos fages avis, contribuer beaucoup à l'Utilité Publique. : Or vous ne sauriez vous dispenser de travailler à surmonter vôtre repugnance; & comme honnête homme, comme bon Membre de la Societé Civile, vous devez regarder ce combat interieur comme vôtre principal devoir. Car fi, suivant la belle Sentence de vôtre Platon, les Hommes seront enfin heureux quand les Philosophes régneront ou quand les Rois gouverneront Philosophiquement, que la Felicité est encore éloignée, si les Philosophes ne daignent pas seulement communiquer leurs sumieres aux Maîtres du Monde?

Les Philosophes, répond Raphaël, ne font pas si durs, qu'ils ne sissent cela très-volontiers: plusieurs d'entre eux se sont même aquité de cette obligation-là en publiant des Livres sur cette matiere importante: mais malheureusement la plûpart des Princes sont sort peu disposez à suivre les bons Conseils. Platon prevoioit bien, sans doute, cet obstacle insurmontal.

table. C'est ce qui lui a sait penser, qu'à moins que les Rois ne soient Philosophes, ces Têtes sublimes, aiant été, des leur plus tendre jeunesse, imbues & insectées de mauvais préjugez, ne gouteront jamais les Maximes équitables de la Philosophie. Platon n'en fit-il pas lui-même

l'experience auprès de Denis?

Dites-moi, je vous prie: étant Conseiller de quelque Prince, si je lui proposois de gouverner selon la Raison, & l'Humanité; si je tâchois de lui arracher la permicieuse semence de tant de maux auxquels les Societez Humaines sont sujettes, eroiez-vous que ce Prince ne me chasseroit pas aussitôt; ou du moins, qu'il ne feroit pas de moi le jouët de sa Cour? Ca, faisons une suposition. Me voila chez le Roi de France, & j'ai place dans fon Conseil: au fond d'un Cabinet & comme dans le Sanctuaire de la Politique. ce Monarque preside au milieu d'un Cercle composé des plus sages du Rosaume. Là on délibere avec une grande activité, par quelles finesses par quelles machines le Roi pourra garder le Milanez, & recouvrer le Roiaume de Naples: comment, après. cela il fandra s'y prendre pour détruire les-Vénitiens ; pour subjuguer toute l'Italie;

pour assijettir la Flandre & le Brabant. pour remir toute la Bourgogne au Roiaumes enfin pour conquerir les autres Nations que ce Prince donvoite depuis long rems. Dans cette auguste Assemblée, le Roi entend des avis diferens. Un des Conseillers dit qu'on doit faire avec les Vénitiens: une Alliance qui dure jusqu'à ce qu'on foit in état de les attaquer : qu'il feroit hon de leur confier le feeret des autres desseins du Roi; & même de leur mettre en dépôt quelque portion du Butin ; laquelle on reprendroit aisément après la reuffite du Projett Les autres Confeillers, opinant tour a tour, & chacun felon son sentiment, disent qu'il faut prendre les Allemans à louage; caroffer les Suisses avec de l'Argent; apaiser la Divinite Imperiale en lui facrifiant de l'Or s'accommoder avec le Roi d' Arragon, & pour fureré de la Paix, lui abandonner le Roiaume de Navarre qui ne lui apartient point; amuser le Prince de Castille par quelque leurne d'Alliance, & acheter par des rensions une intelligence secrette avec quelques Grans de sa Cour. On tombe, à la fin sur le sujet le plus épineux; Comment faut il en agin avec l'Angleter-

red quelles mesures doit on prendre avec:

Column .

211.15

cette Puissance Maritime ? C'est-là le noun Gordien. On ne laisse pas d'entreprendre de le dénouer Il faut negocier da Paix & tâchen de ferrer; avec les liens les plus fermes, une amitie qui est toujours fort fragile entre les deux Nations ... Au dehors nous apellerons les Anglois nos bons & fidèles Alliez; & dans le fond nous les regarderons comme mos plus mortels Ennemis Il faut donc tenir les Ecoffois en haleine, les avoir comme en fentinelle, & attentifs à toute occasion; afin que si l'Angleterre s'avise de remuer, nous lui mettions d'abord ses Voisins sur les bras. Quire cela, il faut entretenir sourdement quelcun de ces Grans qui sont exilez, je dis sourdement; car les Traitez ne pormettent pas que cela se fasse à découvert Ce Seigneur soutiendra qu'on a usurpé fur lui la Couronne d'Angleterre; & par là nous empêcherons les mouvemens du Prince qui nous est suspect. ... out

le Conseil se seroit tant agité sur les moiens de faire réuffir les vastes desseins du Monarque; après que tant d'Illustres auroient sait des efforts d'esprit pour conseiller, là qui mieux mieux, la Guerre, & l'execution du Projet moi, hom-

me

me de rien me levant, j'ordonnerois qu'on tournat les Voiles. Il faut, dirois-je, laifser l'Italie en repos, & nous contenter de ce que nous avons. Le seul Roiaume: de France est trop grand pour pouvoir être bien administré par un homme, ainsi le Roi ne doit point penser à s'agrandir. De plus je proposerois à ce Ministère les Ordonnances des Achoriens, je veux vous les faire connoître. C'est une Nation, simée sur le Fleuve Euronoton, vis-à-vis l'Ile d'Utopie. Ces Peuples avoient fait autrefois la Guerre. C'étoit pour conquerir un certain Roiaume dont leur Roi prétendoit la Succession par le droit d'une ancienne affinité. Ils firent enfin cette Conquête: mais ils s'aperçurent bien-tôt qu'ils n'avoient pas moins de peine à conserver cette Aquisition qu'ils en avoient eu à la faire : ils voioient multiplier continuellement les causes, ou de la Révolte chez eux, ou des irruptions qu'il faloit faire dans le Roiaume conquis. Si bien qu'étant nécessaire de combatre toujours pour ou contre ces nouveaux Sujets, les Achoriens étoient obligez de ne point desarmer, ils ne trouvoient jamais assez de calme pour respirer. D'ailleurs, on les pilloit, on emportoit leur argent de-- 1014 hors : hors, & ils répandoient leur sang pour procurer un peu de gloire à un autre. Dans les intervalles de Guerre, la Paix n'étoit pas meilleure pour eux: les mœurs de la Nation s'étoient corrompues par la licence des Armes; on avoit contracté pendant ce tems tumultueux une passion pour le Brigandage & pour le Vol; à force de tuer les Ennemis, on s'étoit enhardi à égorger les Compatriotes; on méprisoit les Lois; & tout cela pourquoi? Parce que le Prince partageant son soin entre deux Roiaumes, ne pouvoit s'apliquer, selon son devoir, au Gouvernement de l'un ni de l'autre.

Ces Peuples, donc, prevoiant bien que tant de maux ne finiroient jamais, si en n'en coupoit la racine, résolurent enfin, de tenir Conseil là dessus. Comme le Roi étoit présent à cette Assemblée Generale, ils lui offrirent fort civilement le choix entre les deux Roïaumes; & qu'absolument il lui aloit renoncer à Pune ou l'autre de ces Couronnes. Ils alleguerent pour cause, que la Nation étant si nombreuse, ne pouvoit pas être bien administrée par une moitié de Roi; So cela d'autant plus que personne n'admottroit sans répugnance, chez soi, un Mulc-: 4115

Muletier qui eût un autre Maître. Ce bon Prince fut donc contraint de prendre

bon Prince fut donc contraint de prendre fon parti: Ce fut d'abandonner le nouyeau Roiaume à un de ses amis qui en fut bientôt chassé; & pour le Prince, il

s'en tint à son ancienne Possession.

De plus, si je taisois voir dans le Conscil du Roi de France, que tous ces efforts de Guerre qui à cause de lui seul, jettent tant de Nations dans le trouble & dans le tumulte, n'avoient fait qu'épuiser ses Finances, que détruire ses Sujets, je tirerois d'abord ma conséquence; & m'adressant au Roi même, je prendrois la liberté de lui dire, Sire, puisque la bonne fortune, qui peut-être ne durera guere, vous 2 donné la Paix, profitez de l'heureuse Conjoncture; cultivez le Roisume de vos Ancêtres; donnez-lui tous les ornemens que vous pourrez; faites-en le plus florissant des Etats. Aimez vos Sujets & tâchez qu'ils vous aiment; vivez avec eux; gouvernez humainement 3 & laissez là les autres Roinumes, puisque celui qui vous est échu est assez grand, & que même son Administration surpasse vos forces.

A vôtre avis, mon cher Morus, comment cette exhortation là faroit-elle reque? Pas fort bien, repondis-je. Con-

tinuons,

tinuons, donc, dit Raphael: Un Prince tient séance de Conseil : la matiere qui roule sur le Tapis, c'est de trouver des expediens bursaux pour augmenter le Trésor Roial, c'est d'inventer des tromperies pour amasser beaucoup d'argent au Souverain. Si le Prince est obligé d'aquiter des emprunts, un Conseiller est d'avis qu'il faut hausser le prix de la Monnoie. Si le Maître n'a en vue que de grossir son Epargne, le même Conseiller dira qu'on doit baisser la valeur des Espèces. De ces deux moiens-là il arrive que le Roi peut paier beaucoup de dettes à peu de frais; & que pour peu de chose, il fait une bonne recolte de finance.

L'autre conseille qu'on fasse semblant d'entreprendre une Guerre: Sur ce pretexte specieux on fait de grandes levées de deniers: puis quand il s'en trouve en fuffisante abondance, tout d'un coup le Prince fait la Paix; il la jure sur les samts Evangiles; il la fait celebrer dans les Temples, & pour éblouir le Peuple, il se débite que le Roi est humain, que le malheur des hommes le touche, & qu'il veut épargner leur sang.

- Un autre, aiant déterré certaines Lois, tinuonss vicil-

69

vieilles, toutes rongées des vers, & si décrépites par leur âge, que personne, ne se sout transgressées: ce Ministre conseille donc au Prince d'exiger les peines pécuniaires portées par ces mêmes. Lois: Vôtre Majesté, dit-il, ne sauroit s'ouvrir une ressource plus seconde: elle n'en trouvera point aussi de plus honorable : car cette action-là se sera sous le

masque de la Justice.

Un autre lui donne pour conseil, de défendre quantité de choses sous de grofses amendes, & principalement tout ce qui est contre le bien du Peuple; après quoi il dispensera, moiennant une bonne, Somme, ceux à qui, parmi les Interessez, les Désenses seront le plus prejudiciables. Il en résultera au Prince deux grands avantages. L'un, c'est que le Peuple lui donnera mille bénédictions : l'autre est qu'il trouvera à la fois deux moiens abregez pour avoir de l'argent: premierement ceux que l'avidité a poufsé dans la Nasse paieront l'amende, en voila un; & ensuite, c'est qu'on vendroit les priviléges aux autres. Le meilleur de l'affaire est que plus en mettroit à. haut prix la vente de ces permissions, plus le MoMonarque seroit réputé bon Prince. On divulgueroit que Sa Majesté fait violence a son bon naturel lors qu'elle favorise les particuliers aux dépens du Peuple; & que c'est par cette raison-là qu'Elle leur fait acheter les Priviléges si cherement.

Celui-la perfuadera au Souverain d'engager à son service, & de mettre entierement dans les interêts des Juges qui, en toute occasion, soutiennent le Droit Il ajoute qu'on doit les apeller à la Cour, les y inviter, afin qu'ils traitent les affaires du Roi en sa presence. De cette maniere-là, le Prince n'aura point de cause si ouvertement mauvaise en laquelle quelcun de ces Juges, soit envie de contredire, soit honte de repeter les mêmes choses, soit pour s'attirer la faveur, ne trouve quelque ouverture, pour donner une belle couleur à la faufseté. D'ailleurs, lors que, par la diversité des sentimens dans les Juges, on dispute d'une affaire évidente, & on met la verité même en question, c'est pour le Prince une occasion favorable d'interpreter sa cause à son avantage. Quand le Monarque a plaidé en sa faveur, les autres Juges, ou par honte, ou par crainte, reviennent, ou font semblant de revenir de leur premie-

re opinion; après quoi on prononce la Sentence dans toutes les formes, & fans rien craindre. Le Juge qui donne gain de cause au Prince ne sauroit manquer de pretexte. Car si la Justice n'est pas du côté du Souverain, il a pour lui les termes de la Loi, le sens forcé qu'on donne à ce qui en est écrit ; & enfin, ce qui est au-dessus de toutes les Loix ; it a fa Prerogative Roiale que les Juges consciencieux ne lui disputent point.

Quels font les Principes generaux, & uniformes dans ce Conseil du Maître? fur quel plan est-ce qu'on y bâtir? Le voi ci. Le Roi ne sauroit être affez riche parce qu'il est obligé d'entretenir des Armées: le Roi ne peut agir injustement, quand même il en auroit la plus grande envie du monde : tous les hommes & tous les biens de son Etat lui apartiennent en propre, & chaque Particulier n'a droit sur ce qu'il posséde, qu'autant que le Roi a eu la bonté de ne le lui pas ôter. Il importe beaucoup au Prince que ses: Peuples languissent dans l'épuisement; la pauvreté des Sujets est le Rempart du Monarque: la Révolte est roujours à craindre chez une Nation où les Richef ses & la liberté dominent; les hommes,

qui jouissent de ces deux choses, suportant, avec impatience, les rudes & injustes. Commandemens. Au contraire : l'indigence, la disette abâtardit les cœurs; elle accoutume à souffrir; elle réprime le courage necessaire pour la Rebellion so pour sesse de la collection.

Sime relevant pour donner mon avis sur cette Politique barbare, je faisois cette longue Harangue: Tous vos Conseils font infames, pernicieux, & tendent au deshonneur du Roi. Non-seulement la gloire de Nôtre Maître, mais même sa sureté consistent plus dans les Richesses de son Peuple que dans les siennes. C'a été pour eux que les Hommes ont choisi des Princes, ce n'étoit pas pour les Princes mêmes. Les Peuples se sont fait un Maître pour vivre commodément, agréablement par sa peine & par ses soins; pour se garantir de toute violence & de toute insulte. Le Prince doit donc plus s'apliquer à rendre les Sujets heureux qu'à procurer sa propre felicité: son office ressemble à celui du Berger, qui entant que Berger, doit, par devoir, mener ses moutons dans les meilleurs Pâturages.

Quand ils prétendent que la pauvreté du

LIVRE PREMIER. 72 du Peuple fait l'affurance de la Paix. l'experience montre la groffiereté de leur abus. Où voit-on plus de querelles que parmi les Mendians? Qui fouhaite plus ardemment une révolution, que celui qui est le plus mecontent de son Etat? Enfin, quel homme est plus propre à mettre par tout le feu de la Division, dans l'esperance d'en tirer quelque profit, que celui qui n'a rien à perdre? Si un Monarque étoit si meprisé, si hai dans son Etat, qu'il ne pût contenir ses Sujets dans le devoir qu'en les outrageant, qu'en les pillant, qu'en confisquant leurs biens; enfin, qu'en les reduisant à la Mendicité, ce Prince feroit mieux de renoncer au Trône que de s'y maintenir par une voie, laquelle, il est vrai, conserve le Pouvoir suprème, mais qui anéantit absolument la Majesté. D'ailleurs, il n'est pas de la Dignité d'un Prince de regner fur des Gueux: fa gloire veut qu'il exerce son Empire sur des Opulens, & sur des Fortunez. Fabrice, cet homme qui avoit le cœur si bien placé, l'ame si grande, Fabrice, dis-je, étoit de ce sentiment-là; 'il répondit une fois qu'il aimoit micux commander aux Riches, que d'être riche lui-même. Et certainement, qu'un seul homme regorge de délices & de plaisirs, pendant que de toutes parts, les autres poussent des plaintes & des gemissemens, ce n'est pas-là garder un Rosaume; c'est

être Geolier de prison.

Enfin comme un Medecin qui ne pourroit guerir son Malade qu'en lui donnant une autre maladie, devroit passer pour ignorantissime dans son Art; de même, celui qui ne conoit point d'autre remede pour corriger la vie des Citoiens qu'en leur ôtant les commoditez de la Vie, il doit avouer ingenûment qu'il ne fait ce que c'est de commander à des Hommes libres. Qu'il quite plûtôt sa parelle ou sa fierté; car ordinairement c'est par ces deux vices qu'il tombe dans le mépris & dans la haine de ses Sujets. Que ce Prince vive équitablement de fon Domaine; qu'il proportione sa dépense à son Revenu; qu'il arrête le torrent du Crime; & qu'en mettant sa Maison sur le pié de bon exemple, il prévienne, plûtôt que de le laisser croître, un mal que dans la suite, il sera obligé de punir. Qu'il ne rétablisse point temerairement les Lois abolies par l'Ufage; fur tout, celles qui, étant mortes depuis

Livre Premier. 75 long tems; n'ont jamais fait fouhaiter leuri Refurrection. Qu'il n'accepte jamais fous le nom de faute rien de tout ce qu'un simple Juge ne souffriroit pas qu'un Particulier acceptat à cause de l'Injustice & de la Fraude.

Que seroit-ce si je proposois dans le Conseil l'exemple des Macariens, Nation qui n'est pas sort éloignée de l'Utopie.

Ces Peuples ont une Loi bien extraordinaire, & pourtant fort fage. Le premier jour que leur Prince commence à
regner on fait de grans Sacrifices: enfuite le nouveau Roi s'oblige & s'engage par ferment de n'avoir jamais dans fon
Epargue plus de mille livres d'or, ou
autant d'argent qu'il en faut pour égaler
cette fomme-là. Ils disent que cette Loi
si prudente fut établie par un bon Prince, qui plus occupé du bonheur de ses
Sujets, que de s'enrichir, regardoit la
crainte d'apattyrir le Peuple, comme un
obstacle insurmontable à un Roi pour amasser de grans Tresors.

Ce Monarque, donc, fixa l'Epargne à mille livres d'or: il jugea que cette somme étoit suffisante, soit au Prince, s'il survenoit une Guerre Civile; soit à tout le Roianne, contre les courses & les irrup-

2 tions

Si, donc, mon cher Morus, j'allois étaler ces Maximes-là, & d'autres de la même nature devant des gens qui, par inclination, & par interêt, suivent des principes contraires, & font dans des sentimens tout oposez, ne seroit-ce pas conter une fable à des Sourds? Dites à des Sourdissimes, répondis-je, rien n'est plus certain; &, assurément, je n'en suis Point surpris. A vous dire ce que je pense, il me paroit qu'il ne faut jamais tenir de tels discours, ni donner de tels 6.91

con-

conseils, dès qu'on est sûr que cela ne servira de rien. Cette Politique humaine est toute neuve pour ces Messieurs-là; ils ont-la tête pleine de préjugez qui les tiennent dans une persuasion ent erement diserente. Comment donc pourroit-on leur faire entrer dans l'esprit ce qu'ils sont incapables de comprendre; & à quoi bon leur en parler? Dans une conversation familiere entre des amis, cette Philosophie Scholastique n'est pas desagreable: mais dans les Conseils des Princes où les grandes afaires ne se traitent que par ra-

port à l'Autorité Souveraine, il est fort inutile d'y répandre cette sorte de lumie-

C'est précisement ce que je disois, répliqua Raphaël; la Philosophie n'a nui accès auprès des Princes. Cela est vrai, repartis-je, de cette Philosophie qui, à la maniere de celle de l'Ecole, croit que tout est convenable par tout. Mais il est une autre Philosophie plus civile: elle conoit sa Scène; & sachant s'y accommoder, elle soûtient poliment & décemment son rôle dans la Pièce qu'on represente. C'est de cette Philosophie-là dont vous devez vous servir. Lors qu'on jouë quelque Comedie de Plaute, & que les

alj wells God

esclaves sont de belle humeur; si tout d'un coup, vous paroissiez sur le Théatre en habit de Philosophe, & que vous recitassiez cet endroit de l'Octavie où Senèque dispute contre Negon, n'auroit-il pas mieux valu faire un Personnage muet, que, en déclamant des vers étrangers à la Pièce, faire une telle Tragi-Comedie? Car vous auriez gâté, vous auriez corrompu le spectacle present en y mêlant des choses qui n'y auroient aucun raport, quoique vôtre Citation seroit meilleure que toute la Pièce. Dans quelque Comedie que vous soyiez Acteur, faites vôtre rôle le mieux que vous pouvez: ne troublez point toute la Scène, par la raison qu'il vous vient dans l'esprit quelque chose qui vous paroit plus beau.

Il en va de même dans la République, il en va de même dans les Déliberations des Princes. S'il est impossible de deraciner les Maximes pernicieuses; si vous ne pouvez point remedier comme vous voudriez, aux défauts reçus par l'Usage, ce n'est pas-là une raison pour abandonner la Societé Civile. Il ne faut pas quiter le Vaisseau pendant la tempête, à cause qu'on ne sauroit arrêter le vent. Mais d'un autre côté, vous ne devez point

point vouloir enseigner une Morale extraordinaire & inusitée à des gens à qui vous favez fort bien que ces choses-là ne feront pas la moindre impression, parce qu'ils sont persuadez du contraire : du moins, il ne faut pas les attaquer de front & à découvert. Mais la fage Precaution veut qu'adroitement, & par une voie indirecte, vous tâchiez, vous vous efforciez de traiter ces matiéres-là bien à propos; en sorte que, ce qu'il ne vous sera pas possible de tourner en bien, vous fassiez voir, au moins, qu'il n'est nullement mauvais. Afin que tout aille bien chez le Genre Humain, il faut necessairement que tous les Hommes deviennent raisonnables & bons: or je croi qu'il s'écoulera encore quelques années avant qu'un tel bonheur arrive à nôtre Espêce.

Hé! que gagnerois-je, me dit Raphaël, par la route que vous m'indiquez? C'est qu'en voulant guerir la phrénesie des autres, je deviendrai moi-même phrénetique. Si je veux dire la verité, je dois parler dans le Conseil d'un Prince, comme je viens de vous parler. Savoir s'il est permis à un Philosophe de mentir, je m'en raporte à la saine Morale; mais je suis bien sûr que ce n'est

in arday Google

pas la mienne. Après tout, je veux que ma Politique Humaine seroit desagreable & facheuse au Ministère de nos Princes, je ne voi, pourtant, pas que, par cette raison-là, on ait droit de prendre sa nou-

veauté pour une sotise.

Si je raportois les imaginations Républiquaines de Platon, ou l'effective, la réelle maniere de vivre des Utopiens, quoique ces choses-là fussent meilleures; comme surement elles le sont; cependant on pourroit m'accuser de ne pas comparer juste, en ce que dans le d'Utopie tous les particuliers possèdent en propre; au lieu que tout est commun dans la République de Platon. Mais pour ma Morale? J'avouë qu'elle ne peut pas être du goût de ceux qui auroient resolu de se précipiter par des chemins diferens, puisque le but en est de montrer & de detourner les perils: à cela près, que contient-elle qu'il ne soit à propos, qu'il ne soit même necessaire de publier par tout?

Quoi, on nommera nouveauté, absurdité, impertinence; tout ce qui peut se dire des abus, des déréglemens que le travers & la méchancété de l'Homme a produit dans le Monde; & on sera obligé de

gar-

garder là dessus un silence respectueux. Il faut donc, que nous dissimulions; aussi chez les Chrétiens la plûpart des choses que leur divin Legislateur a enseigné. Cependant, ce n'a pas été là l'intention du Sauveur; bien loin d'avoir défendu la divulgation de sa Morale, il a même commandé de publier sur les toits ce qu'il ne disoit à ses Disciples qu'à l'oreille. Presque tous les Preceptes, & tous les Conseils de JESUS-CHRIST font plus éloignez des Mœurs d'à present que tout ce que j'ai pu dire. On ne peut donner à cela qu'une réponse specieuse: c'est que les Prêcheurs gens fins & rusez, ont pratiqué le conseil que vous me donnez; ne pouvant faire autrement; ils ont consenti, à regret, que les Hommes accommodassent la Doctrine Evangélique à leurs Passions; afin que, de: quelque maniere que cela se fit, il y eût quelque liaison, quelque raport entre les Usages Humains, & la Loi du Rédempteur, laquelle, pourtant, les Prêcheurs: foûtiennent être une Règle dont on ne doit pas tant soit peu s'écarter.

Quel progrès ont-ils fait par cette voiela? Autant que je m'y conois, ils ont ouvert aux Hommes un chemin pour courir

D'5 plus

plus surement à l'Iniquité. Je n'aurois pas une meilleure reuffite dans les Confeils des Princes. De deux choses l'une: ou mes sentimens seroient oposez à ceux des autres Conseillers; & en tel cas, ce seroit comme si je ne proposois rien: ou ie me conformerois à leurs avis; & alors, comme dit le Micion de Terence, je prêterois la main à leur folie. Quant à cette voie oblique & indirecte que vous me conseillez, j'avouë que je ne la conçois Il faut tâcher, dites-vous, inde traiter les choses bien à propos; il faut faire en sorte que, si on ne sauroit les rendre tout-à-fait bonnes, du moins elles deviennent les moins mauvaises qu'il sera possible.

Mais dans ces occasions-là, il n'est point permis à un Philosophe d'user mi de dissimulation, ni de connivence. Il faut aprouver ouvertement des Conseils pernicieux, il faut souscrire en aveugle, aux Ordonnances les plus pestilentielles. Ce seroit agir en espion, en traitre, de louër, par malignité, des Arrêts detestables. Il n'y a donc pas moien dans ces endroits-là de pouvoir être utile à la République. On s'y trouve avec des Collègues plus disposez à corrompre un très-

hon-

83

honnête homme, qu'à profiter de ses bonnes instructions. En fréquentant ces gens séduits par un abominable préjugé, en vivant avec eux, ou vous perdrez vôtre droiture & vôtre innocence; ou si dans un Poste si contagieux, vous avez le bonheur de conserver vôtre bonté d'ame, vous servirez de couverture, de pretexte à la méchanceté & à la folie des autres. Tant il est vrai que vôtre methode detournée & biaisante est une pure illusion, & que jamais on ne chan-

gera par là le mal en bien.

Le divin Platon déclare dans sa République que les Sages doivent s'éloigner du Timon des affaires generales; & il le montre par une fort belle comparaison. Quand ces Sages, dit-il, voient d'une fenêtre la Populace répandue dans la ville pendant une forte & longue pluïe, ils ne demanderoient pas mieux que de sortir pour exhorter ce peuple à se mettre à couvert, & à se retirer, chacun chez foi: mais fachant bien qu'ils perdroient leur peine, & qu'ils ne gag reroient à cela que de se mouiller eux-mêmes; ils restent au logis; & voiant qu'ils ne peuvent guerir la folie des autres, ils se tranquilisent dans la Maison, contens de pourvoir à leur propre sureté.

Après tout', mon cher Morus, je veux yous ouvrir mon ame. Dans tous les. Etats où la possession particuliere & en propre est établie; dans tous les Gouvernemens où ce Dieu si bien servi, si bien adoré, qu'on nomme ARGENT, est le Mobile seul & universel, il est presque impossible d'agir ni équitablement, ni heureusement avec la République. Comment introduire l'Equité sous. des Administrations où les plus scelerats jouissent de ce qu'il y a de meilleur? Comment procurer la Felicité commune à un assemblage de Mortels où tout est partagé entre le plus petit nombre des Habitans, encore croient-ils n'en avoir point assez; & cela, pendant que toute la basse Multitude languit dans la Misere & dans la Pauvreté.

C'est ce qui redouble mon estime pour les très-sages & les très saintes coutumes des Utopiens: chez eux, avec sort peu de Lois tout est réglé si utilement, que le mérite y reçoit toûjours récompense, & que les biens étant partagez également entre les Citoiens, il n'y en a pas un qui ne soit dans une pleine abondance. Au

con-

contraire, quand j'examine tant d'autres Peuples, Grand Dieu, quelle oposition! On y fait force Lois; mais pas une affez bien réglée pour procurer le bonheur commun. Chacun pretend que ce qui lui est échu lui apartient personnellement. Cette foule de Réglemens & d'Ordonnances qu'on fait, ont-ils une authentici+ té suffisante, pour faire gagner, défendre, distinguer d'avec le bien d'autrui, ce que chaque Particulier nomme réciproquement, mutuellement fon Propre? Pour en juger, il ne faur que jetter les yeux sur cette infinité de Procès qui surviennent tous les jours ; & dont quantité naisfent pour ne jamais finir.

Quand je réfléchis sur tout cela, j'en rends plus de justice à Platon: je m'en étonne moins que ce Grand Homme ait dédaigné de donner aucune Loi aux Societez Humaines qui resusoient de séparer, en portions semblables, entre tous les Membres, les commoditez de la Vie. Ce très-Sage, cet excellent Legislateur prevoïoit que le seul & unique moïen pour rendre un Etat heureux, c'est d'apprendre essicacement aux Citoïens à mettre tout à l'Egalité; or je ne crois pas qu'on puisse pratiquer cela, tant que cha-

que:

que particulier s'apropriera fon bien. Chacun, par certains droits prétendus, tâchant d'attirer à soi tout le plus qu'il peut, & s'en rendant le maître absolu. il ne manquera jamais d'arriver que les biens d'un Etat, quelque grans, quelque innombrables qu'ils puissent être, tomberont en la possession d'une petite quantité de gens : Pour les autres, on leur laisse la pauvreté pour leur part. Cependant, ordinairement, ces pauvres meritent incomparablement mieux le sort des Riches que les Riches mêmes. Hommes à haute & grosse fortune sont souvent des ravisseurs, & des scelerats, & des inutiles; au lieu que les Hommes de la Foule sont communément modestes, fimples, & qui contribuent plus au bonheur de la République qu'ils ne se font de bien à cux-mêmes.

Je suis donc entierement persuade que pour mettre les Choses Humaines dans un juste équilibre, dans une bonne proportion, il faudroit necessairement abolir le Droit de proprieté. Tant que ce malheureux Droit subsistera, le plus grand nombre des Humains, quoi le plus grand nombre? Parlant de nôtre Espece par raport aux Individus qui sont leur Passa-

Un and by Google

Passage dans l'éclat de la Fortune, & dans les delices de la Volupté, je dirois volons tiers prosque tous les Hommes seront contraints de suporter le chagrinant de inévitable fardeau de la disette & des afflictions.

Disons, pourtant, la chose comme elle est: il est vrai qu'en suprimant la
Proprieté, on soulageroit un peu la République: mais à parler franchement, il
s'en faudroit bien qu'on ôtât tour-à-fait
le mal. Déscendons ici dans un petit
détail. On régleroit la mésure de terre qu'il seroit permis à chacun de posses
der, ét la distribution d'argent que les
particuliers pourroient avoir légioimes
ment.

On se précautionneroit, par certaines Lois, centre la puissance excessive du Printee, & contre la mutineuie toûjours insolente du Peuple. Il seroit de plus ors donné qu'on ne brigueroit point la Magistrature, qu'on ne vendroit autume Charge, aucun Emploi public, & pron ne seroit mullement obligé à faire de la dépense pour soûtenir son Rang, & pour faire honneur à son poste. Sans de telles Lois, on donneroit occasion de reparer son bien par la straude, par la rapine; & se feroit

seroit une espèce de necessité de donner aux Riches les Offices, qui, neanmoins, ne devroient être exercez que par les plus

Sages.

3. . 531

Comme on a coutume de soûtenir un Malade desesperé, de reculer un peut la mort par des adoucissemens, & par des lénitifs; de même pourroit-on par ces Lois adoucir & temperer les maux d'une Republique : mais esperer la guérir entierement, & la rétablir dans sa situation naturelle pendant que la Proprieté sera tolerée, c'est s'abuser grossierement. Il y a dans les Societez Humaines une enchainure si bizarre, que, quand vous voulez guérir une des parties qui sont infirmes, le mal de l'autre partie s'aigrit, s'irrite; enfin il empire : la guérison de l'un cause la maladie de l'autre; & pourquoi? C'est qu'on ne sauroit accroître tant soit peu l'Avoir d'un particulier, que quelcun n'en souffre ; & n'y perde quelque chofe. If 50 1 Hp . 2 . mi ny

Nonobstant cette belle speculation:
je le redis encore, répondis-je, non, je ne
croi pas qu'on pût vivre agreablement
dans un Etat où tous les Brens seroient
en commune Par quel Canal d'Abondance y couleroit-elle? puis-que y selon tou-

to

te apparence, les Habitans fuiroient le travail. Aucun n'étant éguillonné, n'étant poussé par le motif du Gain, tous, fe reposant sur l'industrie, & sur la diligence d'autrui, tous s'endormiroient au charme de la Paresse. Quand même, la crainte de la pauvreté les exciteroit au travail, comme il seroit défendu par les Lois, à chaque particulier de regarder le profit de son industrie & de sa peine comme étant personellement à soi, qu'y auroit-il de plus frequent dans cette République, que le meurtre & la fedition? Ces malheurs feroient d'autant plus communs & d'autant plus inévitables, dans une telle Societé les Magistrats ne seroient ni craints, ni respectez; toutes les Charges de Judicature consisteroient dans un nom vuide & creux, dans un titre sans autorité. Car enfin; que des Republiquains qui n'admettroient entre eux ni difference, ni distinction, puisfent avoir des Juges & des Superieurs? C'est ce que je ne saurois me mettre dans l'esprit.

Je ne m'en étonne point, repliqua Raphaël, vous ne pouvez pas penser autrement: vous n'avez point d'idée d'une telle Republique! ou, si vous vous en fai-

tes

tes une image, vous la faites fausse, & rien moins que ressemblante à l'Original. Mais que n'avez-vous été avec moi en Utopie! Que n'avez-vous conu, par vous-même, les Mœurs & les Coutumes de ce Païs-là! Je répute à grand bonheur d'y avoir penetré; c'est le plus excellent fruit de mes voiages; c'est la plus heureuse découverte que je pouvois faire. J'ai demeuré plus de cinq ans dans cette Ile fortunée; & je n'en serois jamais sorti, si présérant l'Utilité Publique à ma propre fatisfaction, je n'avois cru rendre un grand fervice à nos gens, en leur faisant part de ma découverte. & en publiant les merveilles de ce nouveau Monde. Oui, mon cher Morus; si vous aviez étudié les Utopiens en témoin oculaire, vous tomberiez d'accord que jamais vous n'avez trouvé que là, ce qui s'appelle une République bien constituée.

Je vous assure, dit alors Pierre Gille à Raphaël, que vous auriez bien de la peine à me persuader là-dessus. Je ne saurois m'imaginer que dans vôtre nouveau Monde il se puisse rencontrer une Nation mieux reglée, mieux ordonnée qu'aucune qu'il y ait dans le Monde qui nous est conu. Est-

CC

ce donc qu'il y a dans le nôtre des esprits d'une plus mauvaile trempe? D'ailleurs, je suis dans le sentiment qu'il y a parmi nous des Républiques plus anciennes que l'Utopie, & dans lesquelles on a inventé par un long usage plusieurs moiens pour vivre commodément. J'ajoute qu'il s'est fait, par hasard, dans nôtre Monde certaines découvertes ausquelles le Genie le plus sublime, & le plus pénétrant n'auroit point été capable de penfer.

Pour ce qui concerne l'antiquité des Etats, repond Raphael, vous parleriez bien autrement si vous aviez lu les Histoires de ce Monde-là: si elles sont fidèles, ces heureuses Nations avoient des Villes, avant qu'il y eût des hommes sur nôtre Globe. Quant à ce que, ou l'Esprit Humain a inventé, ou le Hasard a produit, cela a pu fort bien être dans les deux Mondes. l'accorderai même que nous avons plus de génie que ces Peuples-là? mais je foutiens qu'en affection & en industrie, ils nous surpassent de beaucoup, ils nous laissent fort loin derricre eux. On voit par leurs Annales, qu'avant nôtre arrivée en ce Pais-là, ils n'avoient nulle connoissance des affaires des UltréUltréquinoxiaux, c'est le nom qu'ils nous donnent. Ils n'avoient jamais oui parler de nous. Je me trompe. Il y a plus de douze cens ans qu'un Vaisseau, emporté par la tempête, sit nausrage devant l'I-le d'Utopie. Quelques Romains, quelques Egyptiens surent jettez sur le rivage; & ces Réchapez trouvant sort à leur gré le Pais & le Gouvernement, ils s'y établirent, & ne le quiterent qu'avec la vie.

Or considerez, je vous prie, combien les *Utopiens*, par leur habileté naturelle, profiterent de cette heureuse occasion.

Il n'y avoit dans l'Empire Romain aucun Art de quelque utilité, que la Nation n'aprît de ces Hôtes que les Vents & la Mer lui avoient envoié; & aïant recu une fois la methode de chercher les inventions utiles, ils trouverent toutes les autres de leur propre fond : tant il leur fut avantageux qu'un petit nombre d'hom+ mes avoit été transporté de ce Monde-ci dans le leur. Si avant ce Naufrage-là; le même Sort avoit déja poussé quelques-uns des nôtres en Utopie, c'est ce dont on a perdu tout-à-fait le souvenir. Il pourra bien arriver aussi que la Posterité perdra entierement la memoire de mon:



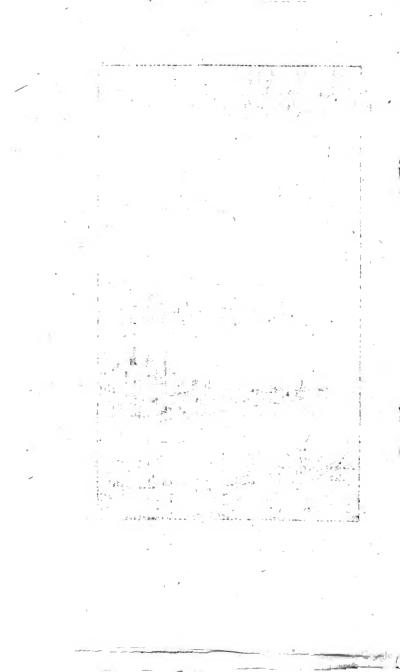

mon Voiage dans ce nouveau Monde. Continuons le Parallèle: quelle opposs tion entre ces Peuples & les notres! Des que les Utopiens tinrent chez cux cette petite troupe à qui la Mer avoit fait grace, ils saisirent avidement l'occasion, &c, devenus les disciples, les aprentis de ces Etrangers, ils convertirent au bien commun de leur Republique tout ce que nous avons invente de bon, d'utile pour la commodité de la vie: Mais je croi qu'il se passera bien des Sideles avant que nous prenions d'eux; touchant les Lois, les coutumes, & les ufages, rien de ce qu'ils ont établi plus fagement que nous. C'est à mon sens, la seule raison pourquoi nous, qui ne cedons aux Utopiens, ni en esprie, ni en richesses, ne pouvons, néammoins, em-pêcher que leur Republique ne soit administrée avec plus de prudence, & ne florisse plus heureusement que les notres.

Cela étant, m'écriai-je, je vous prie, mon cher Raphaël, je vous conjure; faites-nous la Description de cette Île incomparable. Ne cherchez point à abreger vôtre matiere. Dites-nous par ordre & dans un détail exact, les Campagnes, les

6 L'UTOPIE, LIV. I.

les Fleuves, les Villes, les Habitans, les Mœurs, les Coutumes, les Loix; enfin, tout ce que vous croirez que nous serons bien aises d'aprendre. Or vous jugez bien que nôtre curiosité est affamée de tout ce

que nous ignorons.

Il n'est rien, repartit nôtre Philosophe, que je fasse plus volontiers: je possede assez le sujet: mais la chose demande un peu de relâche; laissez-moi, s'il vous plaît, respirer. Cela est trop juste, répondis-je; allons donc trouver le dîné qui nous attend: nous prendrons ensuite le tems qui nous sera le plus commode. J'y consens, dit Raphael. Nous entrons; nous dînons; puis étant retournez au Jardin, nous reprimes nos places sur le gason. Les Domestiques aiant ordre de ne laisser entrer aucun facheux. Alors mon ami & moi prions, Raphael de tenir parole. Lui, nous voiant des gens qui préparoient toute leur attention, & qui avoient grande envie d'écouter, après un peu de silence & de méditation, il débuta de cette maniere-ci.

## DISCOURS

du rare & excellent Homme,

## RAPHAËL HYTHLODÉE,

fur la meilleure Constitution des Erats, Raporté par le célèbre

## THOMAS MORUS,

LIVRE SECOND.

rendre dans sa partie du milieu, car c'est-là qu'elle a le plus de largeur, s'étend deux cens mille pas: elle n'est guere plut étroite dans un grand espace de son Terrain; mais tirant vers les frontieres, elle se retrecit peu à peu de l'un & de l'autre côté. Cette Nation, dans le terrain qu'elle occupe, a un circuit de cinq cens mille, & qui donne à toute l'Ile la forme d'un Croissant. La Mer, qui passe entre les cornes de cette Lune renaissante, les éloigne par une étenduë d'onze mille pas, plus ou moins. Ce Détroit est son.

spacieux, il remplit un fort grand vuide; & comme la terre, qui l'environne de toutes parts, le garantit des vents, cette eau-là est plûtôt un vaste étang qu'une mer orageuse; tout le Pais n'est presque qu'un Port; &, au grand profit des Habitans, les Vaisseaux vont & viennent de tous côtez. Les Gorges du Détroit sont dangereuses; à droite, à cause des bancs de sable; à gauche, à cause des écueils.

Presqu'au milieu de ce grand intervalle, s'élève un Rocher : loin d'être nuifible, on a construit une Tour sur le haut; & on y entretient une Garnison. Les autres écueils étant sous l'eau, sont comme autant de pièges. Il n'y a que ces Peuples qui conoissent leurs routes, leurs sentiers maritimes. Cela est si vrai, que ce n'est point par hasard qu'aucun Etranger ne peut entrer dans le Golfe, à moins qu'il n'ait un Utopien pour Pilote. A peine, même, les Habitans du Pais pourroient pénétrer jusques à leur Mer, sans quelques indices qui leur en marquent le chemin. Si ces gens-là étoient transportez en divers lieux, il leur seroit aisé de faire perir une Flote ennemie, quelque nombreuse qu'elle fût.

De

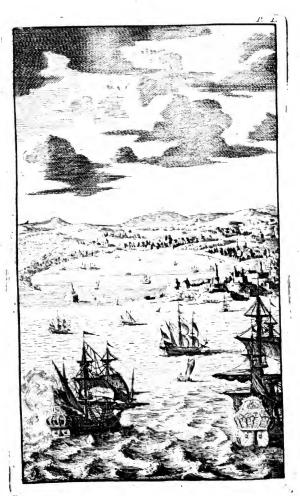

E 2

De l'autre côté il y a plusieurs Ports. Mais, soit par la situation naturelle du Pais, soit par les productions de l'Art, il est si dificile de débarquer en quelque endroit que ce soit, qu'avec une très-petite defensive, on peut repousser les Armées Navales les plus nombreuses. Au reste, à ce qu'on dit, & comme l'aspect du Pais le fait assez bien conoitre, cette Terre-là n'étoit pas anciennement environnée de Mer. On l'apelloit autrefois Abraxa: Utopus, l'aïant conquise, lui donna son nom. Ce Fondateur étoit allé dans ce Pais avec des hommes rudes & groffiers; & ce fut avec le secours de telles gens, que nôtre Capitaine commença l'entreprise de cette culture, de cette Humanité, da s lesquelles, à present, les Utopiens l'emportent sur presque tous les autres Mortels. Les Utopiens aïant, donc, remporté une Victoire complette sur les Abraxiens & s'étant emparé du Pais, il fit couper un espace de quinze mille pas, qui joignoit l'Abraxie avec le Continent; & par-là, il en fit une belle & grande Il força les Habitans de travailler à ce pénible Ouvrage; & afin qu'ils n'eufsent pas lieu de s'en plaindre comme d'un afront, ou comme d'une injustice, il CER- emploia aussi tous ses Soldats à l'execution de son dessein. Ce travail ainsi partagé entre un si grand nombre d'Ouvriers, se sit avec une vitesse incroïable. Au commencement les Voisins traitoient la chose de solie; ils s'en moquoient; cela les faisoit rire: mais quand ils virent qu'Utopus étoit venu si promptement à bout de son Projet, ils ne se lassoient point d'admirer; & en même tems, ils surent saisse de terreur.

L'Île d'Utopie contient cinquante quatre Villes toutes grandes & superbes: la Langue, les Mœurs, les Coutumes, les Lois sont par tout entierement les mêmes; &, autant que la Situation du Pais peut le permettre, on trouve toûjours sur ce beau Theatre une même décoration. Entre les villes les moins éloignées la distance est de 8 heures. Mais pour celles qui ne sont pas tant peuplées, il n'y en a point de si deserte d'où on ne puisse aller à pié, en un jour, à une autre Ville.

Trois Citoiens de chaque Ville, perfonnages venerables pour leur vieillesse & pour leur experience, s'assemblent tous les ans à Amaurote, pour y traiter des affaires communes à toute l'Île. Amau-

7016

rote est une Ville, laquelle, étant placée precisément au Centre du Pais, est consequemment la plus commode aux« autres villes pour envoier leurs Députez. D'ailleurs, Amaurote est censée la premiere, & comme la Capitale de l'Ile: les terres labourables sont distribuées avec tant de justesse & de proportion, que dans toute l'Utopie, pas une Ville n'a moins de vingt mille pas en Territoire: quelques - unes en ont davantage; c'est dans la partie de l'Île où les Villes sont plus éloignées les unes des autres. Aucune Ville ne pense à agrandir son terrain, à étendre ses bornes; & la raison en est que ces Peuples se regardent plutôt comme les Laboureurs, comme les Fermiers, que comme les Maîtres de leurs Campagnes.

Ils ont aux champs des maisons, bâties commodément, & bien garnies de tous les instruments d'Agriculture. Ces maisons sont habitées par les Citoïens mêmes, qui y vont en traversant les Ruës, les Villages, & les Bourgs. Chaque samille champêtre est composée, pour le moins, de quarante personnes, tant hommes, que semmes, & de deux esclaves qui aspirent au droit de Bourgeoisse: on é-

## 104 L'UTOPIE,

tablit sur ces Travailleurs un pere & une mere de famille, qui sont graves & d'un jugement mûr. Outre cela, chaque trentaine de famille obeit à son Directeur.

Tous les ans, vingt de chaque famille retournent à la Ville; & ce sont seux qui ont fini leurs deux années de eravail. La Ville en envoïe vingt autres à la place. Ces nouveaux venus font formez par ceux qui aïant déja travaillé un an, sont plus experimentez dans le métier de l'Agriculture. L'année suivante les derniers instruits enseignent les derniers arrivez: & on fait cela, de peur que, si tous étoient neufs dans l'Art du Labourage & des autres travaux champêtres, leur ignorance, ou leur peu d'habileté ne causat de l'augmentation dans le prix des Vivres. Quoique cet usage de rénouveller ainsi, chaque année, les Laboureurs, ait pour but d'empêcher qu'aucun habitant ne soit obligé de continuer plus long tems malgre soi une vie rude & fatigante, il s'en trouve, neanmoins, beaucoup qui prenant naturellement plaisir à la culture de la terre, & aux exercices de la Campagne, demandent permission d'y passer plufieurs années, ce qu'ils obtiennent facilement.



Martin Google

#### LIVRE SECOND. 107

Les Laboureurs cultivent les champs; nourrissent les bêtes, assemblent le bois; & à leur commodité, ils le voiturent à la Ville par terre & par mer. Ils élevent une quantité infinie de poulets; & cela par une industrie admirable. Car en ce Pais-là les poules ne couvent point: mais on se sert d'une chaleur artificielle, si bien temperée & dans un degré si juste, que les œufs s'animent, que les poufsins éclosent, & qu'on n'a plus la peine que de les nourrir. Dès que ces petits animaux font sortis de la coque, les hommes leur tiennent lieu de poule & de mere; ils les accompagnent & favent les reconoitre entre les autres. Ils nourrissent trèspeu de chevaux: encore veulent-ils qu'ils soient rétifs & sujets à se cabrer, ne les élevant que pour exercer la Jeunesse dans l'usage qu'on peut faire du Cheval.

Ce sont les beufs qui portent tout le travail, soit pour labourer, soit pour la charge. Les Utopiens avouent que ces bêtes sont moins vives & moins impetueuses que les chevaux: mais d'un autre côté, ils alléguent que le Beuf est plus patient; qu'il est moins sujet aux maladies; que sa nourriture ne coute pas tant de peine, ni de dépense; & qu'ensin,

£ 6

après que le Beuf a vieilli dans le servise, il est encore bon pour la table.

Ces Peuples ensemencent uniquement la terre pour recueuillir des grains propres à faire du pain. Ils boivent les sucs de raisin, de pomme, de poire; quelquesois de l'eau, tantôt pure, & souvent bouillie avec du miel & de la réglisse qui abonde en ce Païs-là. Quoi qu'ils fachent précisément, car ils excellent en ce genre de Supputation, la quantité de vivres qui se consume dans la Ville & à la Campagne; ils ne laissent pourtant pas de semer des grains, & de nourrir des bêtes beaucoup au delà de leur besoin. Devineriez-vous bien la raison? C'est pour en faire part à leurs Voisins.

Quant aux utenciles de ménage, aux meubles, & à toutes les choses necessaires qu'on ne peut pas tirer de la Campagne, nos Infulaires les prennent dans la Ville: ils n'ont qu'à s'adresser aux Magistrats; & sans qu'on exige rien en échange, ils obtiennent d'abord ce qu'ils demandent. La plûpart s'assemblent tous les Mois pour célébrer un Jour de fête. Quand le tems de la Récolte aproche, les Directeurs du Labourage font lavoir aux Magistrats de la Ville combien

de

de monde il seroit à propos de leur envoier. Ce nombre de Moissonneurs étant venu exactement au tems indiqué, pourvu que le Ciel soit serain, toute la Récolte peut se faire en un jour.

Des Villes d'Utopie, & principalement de la Ville d'Amaurote.

Ut en connoit une, les connoit toutes, tant elles sont parsaitement uniformes, à moins que la disserente situation n'y mette quelque dissemblance. Je ne m'attacherai donc qu'à une de ces Villes: il importe fort peu laquelle. Mais pourrois-je mieux choisir que la Ville d'Amaurote? Il n'y en a point de plus noble ni de plus illustre: toutes les autres Villes lui cèdent par respect pour le Sénat. D'ailleurs, c'est la ville que je connois le mieux, y aïant passé cinq bonnes années sans en sortir.

Amaurote est donc située sur la pente d'une douce Colline, étant d'une forme presque quarrée. Sa largeur, qui commence un peu au dessous du haut de ce Côteau, s'étend deux mille pas sur le Fleuve Anidre, devenant un peu plus

7 Ion-

longue à mesure que vous côtoiez les bords de la Rivière. L'Anidre commence à quatre-vingt-mille au dessus d'Amaurote: sa source n'est qu'un petit courant d'eau vive : mais augmenté, grossi par la rencontre des autres Fleuves, & principalement de deux, qui sont d'une mediocre grandeur, il devient lui-même une grande Riviere. L'Anidre a cinq cens pas de largeur devant la Ville d'Amauroté, d'où, en croissant toujours, & roulant ses eaux soixante mille dans un lit penchant, il se jette enfin dans l'Ocean.

Dans tout ce vaste espace, qui est entre la Ville & la Mer, par le moien de ce Fleuve rapide, le Flux & le Reflux se fuccedent alternativement, & durent fix heures entieres. Quand la Mer vient, elle couvre pendant trente mille de longueur tout le canal de l'Anidre, & fait reculer la Riviere. Un peu plus loin, la Mer gâte par son fel l'eau de l'Anidre: mais ce Fleuve, s'adoueissant peu à peu, porte à la Ville son cau toute pure, conserve cette douceur jusqu'auprès de son embouchure. La Ville, située sur l'autre rivage du Fleuve, joint par un pont de pierre, merveilleusement bien iravaillé en arcades, du côté le plus éloigné de la Mer, en forte que les Vaisseaux peuvent passer, sans rien craindre, vers

toute cette partie de la Ville.

Il y a encore une autre Riviere, qui, à la verité, n'est pas large; mais en recompense, elle est calme & fort agréable. Ce Fleuve prend sa source de la même montagne où Amaurote est placée; & traversant la Ville, par le milieu, & toujours en descendant, il se mêle avec l'Anidre. Les Amaurotains, aiant environné & fortifié d'un Rempart, la tête & la source de ce Fleuve qui prend sa naissance un peu hors de la Ville, l'ont joint à la Ville même. Le but de cette précaution est, qu'en cas d'irruption, les ennemis ne puissent, ni arrêter, ni détourner, ni empoisonner l'eau. De cette source l'eau coule par des canaux faits de terre, en divers endroits de la basse Ville: & où la situation du lieu ne permet point la même commodité, ils se dedommagent par de grandes & creufes citernes que la pluie remplit, & qui leur sont aussi utiles que les Canaux.

Des murailles hautes, larges, & revêtues d'un grand nombre de Forts, entourent la Ville. L'aproche de ces murail-

railles est défendue par un Fossé, où if est vrai qu'il n'y a point d'eau, mais qui est profond; qui est large; & qui par la quantité des épines qui le couvrent, est difficile, & dangereux à passer. Ce Retranchement environne les Murailles de trois côtez; & la Rivière tient lieu de Fossé au quatrième. Les Ruës sont difposées commodément, soit pour le transport, soit pour mettre les Citoiens à l'abri des vents: les Edifices ne sont rien moins que mal propres; & de l'autre côté des Maisons on en découvre une longue suite qui s'étend dans toute la Ruë. & entre lesquelles, il n'y a pas le moindre intervalle. Un espace, large de vingt pas, sépare les deux rangs d'Edifice, & forment le milieu de la Ruë. Derriere les Maisons, & autant que la Ruë peut s'étendre, est un Jardin spacieux, & fermé de tous côtez par une Haie. Chaque Maison a deux portes: l'une pour sortir dans la Rue; l'autre, pour entrer dans le Jardin. Par ces portes, qui toutes deux peuvent s'ouvrir d'un petit coup de main & qui se ferment d'elles-mêmes, par ces portes, dis-je, il est permis à qui que ce soit de venir chez eux, par la raison qu'ils ne possedent rien qu'en commun. Les Utopiens ont une coutume à laquelle je suis sûr que vous ne vous attendriez jamais. Le croiroit-on? Tous les dix ans, ils changent de Maison; &

c'est le sort qui en decide.

Ils estiment, ils aiment beaucoup leurs Jardins: ils y ont des vignes, des fruits, des herbes, des fleurs; & le tout d'une fi belle & bonne Culture, que je n'ai jamais rien vû de plus utile, ni de plus agréable. Ce n'est pas seulement le plaisir qui leur inspire l'amour du Jardinage: c'est aussi une certaine émulation qui règne chez les Habitans, & qui fait que ceux de chaque Ruë s'efforcent à l'envi à qui cultivera le mieux le Jardin qui leur est échu. Et certainement, vous ne pourriez trouver dans toute la Ville rien de plus commode, soit pour l'usage des Citoiens, foit pour leur agrément. Aussi presume-t-on aisément que le Fondateur de la Ville n'a rien tant recommandé que cette utile & divertissante occupation.

Les Utopiens prétendent que ce fut leur Utopus qui traça le Plan de toute la Ville d'Amaurote: mais voiant bien que la durée d'une Generation ne suffiroit pas pour l'embellir, pour la policer, pour

la bien cultiver, il laissa ce soin-là à ses Descendans. Leurs Annales, qui sont écrites avec autant d'exactitude que de scrupule touchant la Verité, comptent, depuis la metamorphose d'Abraxa en Utopie, dix-sept-cens-soixante ans. Suivant cette grosse & longue Histoire, les Maisons étoient basses au commencement: ce n'étoit proprement que des cabanes, que des hutes, que des chaumieres: toutes étant construites du premier bois qui se trouvoit; & le toit qu'ils bâtissoient en pointe, n'étant couvert que

de paille.

A present, toutes les Maisons sont de trois étages: les murailles sont bâties en dehors, ou de caillou, ou de moëllon, ou de ciment, ou de brique; & en de-dans force mortier. Le toit est plat; on le couvre d'une certaine matiere broiée, qui ne coute rien, qui n'est nullement brûlable, mais d'ailleurs si bien composée, que non seulement le feu n'a ni droit ni pouvoir sur elle; mais même elle vaut mieux que le plomb pour garantir du vent & des orages. Leurs fenêtres sont vitrées, car le verre est fort en usage en ce Païs-là; & c'est par le moien de cette matiere fragile qu'ils repoussent le vent.

Quelquefois aussi, au lieu de verre, ils se servent d'une toile fine, & imbibée d'une huile fort luisante, ou d'ambre fondu: cela produit deux bons essets; car la clarté en est plus grande, & on en sent moins de vent.

# Des Magistrats de l'Utopie.

CHaque trentaine de Familles élit tous-les ans son Magistrat. On le nommoit anciennement Syphogrante: mais dans la Langue moderne, ils lui donnent le titre de Phylarque. On établit sur chaque dizaine de Syphograntes un Directeur qu'on apelloit autrefois Tranibore, & qui se nomme aujourd'hui Protophylarque. Enfin, tous les Syphograntes, c'est-à-dire un Corps de deux cens Magistrats. après avoir juré qu'ils choisiroient le Citoïen le plus digne, & le plus utile à la Patrie, donnent secretement leurs suffrages, & proclament pour Prince, un des quatre que le Peuple propose. Ville étant divisée en quatre parties, chaque quartier élit son Homme, & le recommande au Senat.

La Principauté est à vie; à moins que celui qui en a l'Administration, ne don-

ne de grans soupçons qu'il vise au Despotisme. Les Utopiens élisent tous les ans leurs Protophylarques, autrement Tranibores: mais ils n'en créent pas souvent de nouveaux. Tous les autres Magiftrats n'exercent leur charge que pen-dant une année. De trois en trois jours, quelquefois plus souvent, selon que le cas le requiert, les Protophylarques tiennent conseil avec le Prince. On y délibére sur les affaires generales de la République. Quand il survient des differens entre les Particuliers, ce qui arrive trèsrarement, on apaise cela au plus vîte. La Loi est que deux Syphograntes soient presens dans le Sénat pendant toute la Séance: chaque jour c'en sont deux differens: mais ces Séances se tiennent avec une telle sagesse, que la matiere est trois jours sur le Tapis avant qu'on régle, & qu'on ordonne rien; j'entens la matiere d'Etat. Hors le Sénat & les Comices, ou Assemblées du Peuple, défense sous peine de mort, à tous les Citoiens de s'entre-consulter sur les Affaires Communes. Les Utopiens disent qu'on a fait cette Loi-là pour empêcher que le Prince, de concert avec les Protophylarques, ne pensent à opprimer la Nation, & à chan-

### LIVRE SECOND.

ger la forme de la République. C'est pour cela que toutes les fois qu'il s'agit d'une affaire de haute importance, on la renvoie au Tribunal des Syphograntes; & ces Magistrats, après avoir communiqué la chose aux Familles de leur District, ils déliberent entre eux, & portent au Sénat la conclusion de leur Consulte.

Quelquefois, on veut avoir le sentiment & l'avis de tous les Insulaires; le Sénat a même une coutume fond e sur la Prudence: c'est de ne discuter jamais une affaire le même jour qu'elle a été proposée: on la remet toûjours à l'Assemblée du lendemain. Ils ont établi sagement cette pratique-là pour empêcher un inconvénient qui pourroit préjudicier à l'Etat. Le voici, & par-là vous pouvez assez voir jusqu'où ces Peuples poussent la précaution. Lors qu'on opine sur le champ, disent-ils, on s'expose à un grand mal. Le Senateur qui aura dit sur l'affaire en question tout ce qui lui sera venu dans l'esprit, pensera plus, ensuite, à soûtenir son sentiment, qu'à procurer l'Interêt Commun. Ce Juge fera plus de cas de son opinion; & son avis hors de faison l'empêche de se retracter: il craint qu'on ne l'accuse d'imprudence; il a peur de pasfer pour un Etourdi, pour un homme qui n'est point maître de sa Langue; & qui, pourvû qu'il parle, se soucie peu de la reslexion. Voilà ce qui oblige les Utopiens à donner aux Magistrats le tems necessaire pour se préparer à la déliberation.

Des Arts de l'Utopie.

Es Peuples ont une Profession commune à tous les Habitans des deux sexes; & personnen'en est exemt; c'est l'Agriculture. On les y élève tous dès l'Enfance, soit en leur en donnant les regles & les preceptes dans l'Ecole, soit en les envoiant dans les Campagnes les plus proches de la Ville. Cette Jeunesse aprend cet Art-là, comme en jouant: on ne se contente pas de leur en donner la Speculation: mais pour leur dénouër, pour leur sortisser les ners par l'exercice corporel, on les met aussi à la pratique.

Outre l'Agriculture, qui, comme je viens de dire, est commune à toute la Nation, chacun aprend un autre métier, & le regarde comme si c'étoit le sien. Ces Arts-là consistent presque tous ou en laine, ou en toile, ou en massonnerie,

ou

ou en fer, ou en charpenterie. Il n'y a point en ce Pais-là d'autre manufacture, d'autre travail d'Artisan qui merite qu'on l'articule, & qu'on en fasse mention. Nos Utopiens sont tous vêtus de la même maniere, excepté celle qui distingue les Hommes d'avec les Femmes, & les Mariez d'avec ceux ou celles qui vivent dans le Célibat. Hors cela, dis-je, les vêtemens sont uniformes dans toute l'Ile: la Coutume en est inviolable; & ce grand Tyran, nommé Mode, qui cause tant de bigarrure, tant de ridicule chez certaines Nations, n'a nul pouvoir en Utopie. Les habits de ces Insulaires sont assez propres, & l'œuil s'y accommode aisément; bien taillez pour la souplesse, pour l'agilité des Membres; & de bonne défense contre le chaud & le froid. Chaque Famille fait ses habits.

Quant à tous ces autres Arts que j'ai specifié, il n'y a personne qui n'en aprenne quelqu'un, hommes & semmes. Mais les semmes, comme étant plus foibles, sont occupées aux Ouvrages les plus faciles: elles ne travaillent guere qu'à la laine & qu'au lin. Pour les hommes, ils se chargent de tous les métiers pénibles. Ordinairement chaque particulier embrasse la Va-

cation

oation de ses Parens; & presque tous sont portez naturellement à faire un tel choix. Si quelcun a de l'inclination pour un autre Art, on le fait passer par adoption, dans une des Familles où on exerce le travail qui lui plait; & en ce cas-là non seulement son pere, mais aussi les Magistrats ont soin que l'Aprenti entre au service d'un honnête & respectable Pere de famille. Si un jeune homme, aïant apris un Métier, veut en savoir encore un autre, on le lui permet à la même condition. Quand l'Ouvrier posséde deux Arts, il lui est libre d'exercer celui qu'il aime le mieux, à moins qu'il n'y en ait un qui soit plus necessaire à la Ville.

La principale, & presque la seule fonction des Syphograntes, c'est de veiller contre la Paresse; c'est de prendre soigneusement garde que pas un Citoien ne soit oisif; mais que tous soient attentivement appliquez, chacun à son Ouvrage. Cependant, leur travail est moderé: ils sont bien éloignez de s'y mettre dès le plus grand matin, & de continuer tout le jour jusqu'à bien avant dans la nuit. Ils ne se regardent pas comme des bêtes destinées à trainer, & à porter sous les coups,

coups; ils ne se fatiguent pas comme on lasse les chevaux. Effectivement, il n'est point de destinée plus malheureuse, plus assiligeante, plus accablante, que d'être reduit par le sort à passer les jours dans un travail perpetuel; c'est vivre dans la condition d'un pauvre esclave qui paie de son repos & de sa liberté, le petit & court plaisir de respirer en se conoissant miserable. Disons-le par un sentiment d'humanité: helas! c'est neanmoins presque par tout le destin des Ouvriers. Ce n'est pas celui des Utopiens.

Comme chez nous, la durée de vingtquatre heures bien égales fait chez eux la mesure d'un jour & d'une nuit. De ces vingt-quatre heures, ils n'en emploient que six au travail. Ils sont à l'Ouyrage trois heures avant midi. Cette premiere tâche finie, ils dinent, après quoi ils se reposent deux heures. Ensuite, ils retournent au métier pour les trois autres heures; & cela les menant jusqu'au soir, ils soupent & finissent ainsi la journée. Comme nôtre douzième heure est la premiere pour eux, ils se couchent vers les huit heures, & ils ont le même espace de tems pour demeurer au lit. Tous les intervalles qui font un vuide entre le

travail, le repas, & le sommeil, il leur est permis de les remplir comme ils veulent; &, pourvu qu'ils n'abusent point de ce relâche-là dans le Luxe & dans la Pares se, on consent que, pour se reposer de leur Ouvrage, ils s'occupent honnêtement à ce qui peut les amuser & les divertir le mieux. Dans cet Armistice, dans cette suspension de travail, la plûpart s'occupent à l'étude des belles Lettres. Car voici un de leurs usages les plus celèbres: tous les jours, avant l'aurore & le lever du Soleil, on tient des Colléges publics, où il n'y a que ceux qu'on a choisis pour les Sciences, qui soient obligez de venir y prendre leçon.

Au reste, de tout ordre, Mâles & Femelles, j'entens Hommes & Femmes, vont en soule à ces Golleges: l'assluence est incroïable; & chacun, ou chacune court à la Matiere qui est le plus de son goût. Si pourtant, quelcun aime mieux emploier ce loisir à l'exercice de son Art, ce qui arrive souvent, sur tout à ceux qui ne se soucient point des Speculations abstraites; à lui permis; & même, on le loue de ce qu'il presere à une vaine curiosité l'avantage de la République.

Après

F 2



- 1

Après soupé, les Utopiens se récréent pendant une heure: en été, au jardin; en hiver, dans ces sales communes où sis mangent. Là îls se divertissent à la Musique, ou à parler ensemble de choses réjouissantes. Pour ce qui est des Dez, des Cartes, & de tous ces autres fots & pernicieux passe-tems, nommez Jeux de Hazard, c'est de quoi ils n'ont pas la moindre conoissance. Mais ils ont en ulage deux sortes de jeux qui ressemblent affez à nos Echecs. L'un est une espèce de bataille Arithmetique entre les Unitez. où le Nombre pille le Nombre. Le second jeu, c'est de faire combatre en forme, & comme en ordre de guerre, les vices contre les vertus. Dans ce dernier Jeu, on voit parfaitement bien, & avec une morale très-fine les opositions formelles qui sont entre les Vices & leur Ligue Universelle, leur Alliance generale contre les Vertus. On y voit quels Vices & quelles Vertus font directement contraires, avec quelles forces les Vices ataquent ouvertement ces Vertus-là: par quelles machines ils les combatent indirectement & obliquement; par quel secours la Vertu défait le Vice, & triomphe de tous les efforts : enfin, on voit 2:213 dans

moiens l'une des deux Parties sort victorieuse du Combato! de est et a de co Mais afin que vous ne preniez point ici à gauche, & de peur que vous ne vous trompiez, il faut examiner plus attentivement un certain point. Quand je vous ai dit que mes Insulaires ne travailloient que fix houres, peut-être vous ima-ginez-vous que conféquemment, ils doivent être dans la disette de plusieurs choses necessaires à la Vie. Rien moins que cela. Bien loin qu'il foit vrai que leur travail est trop court pour attirer chez eux tout ce qu'il y a de souhaitable tant

pour l'entretien que pour l'agrément de la Vic, qu'au contraire, ce trayail ra-

porte beaucoup au delà des besoins. 1191 C'est ce que vous n'aurez pas de peine à concevoir, pour peu que vous reflechiffiez fur le grand nombre de gens inutiles qui sont chez les autres Nations. Premierement les Femmes qui tout au moins, font la moitié du Peuple, les Femmes, dis-je, ne travaillent point: fi, en quelques endroits, c'est le beau Sexe qui fait les afaites, 3 les Hommes en -profitent & wivent dans la parelle & dans de sommeil, 27 De plus seles Minisdans tres

tres du Culte, Cardinaux, Archevêques, Abbez, Prelats, Prêtres, Moines, ou Religieux, comme il vous plaira: rafsemblez en idée tous ces Membres séquestrez, & separez du Train Commun: Bon Dieu! quelle prodigieuse quantité de Mortels oilifs, & dont le plus grand nombre ne pense qu'aux Délices, & qu'au plaisir des cinq sens de Nature.

Ajoutez, à present, à ces Légions d' An-

ges blancs ou noirs, ajoutez-y tous les Riches; principalement, ces Proprietaires de Terres & de Châteaux, gens que le Vulgaire surnomme des Nobles & des Seigneurs. Joignez à ce dernier Genre d'Habitans leur Domestique nombreux, & toute cette Canaille de Valets armez, qui, le plus souvent, sont des maitres jurez fripons. Enfin, ajoutez à tous ces Inutiles, à tous ces Oisifs, cette sorte de Mendians, qui, quoique sains & vigoureux, cachent leur faineantise sous quelque estropiement feint, sous une fausse maladie. Après un tel examen, vous ouvrirez les yeux; vous reconoitrez, j'en suis sûr, que beaucoup moins de gens que vous ne pensiez, travaillent aux choses qui sont à l'usage des Societez Hu-

Cal-

Calculez maintenant en vous-même, combien, parmi ce petit nombte de Travailleurs, peu sont occupez aux Ouvrages necessaires. Il ne faut pas aller bien loin pour en trouver la raison. Comme chez nous l'Argent est le Mobile, & la Mesure de Tout, il s'ensuit de là necessairement qu'on exerce plusieurs Arts, vains, superflus; & qui ne servent qu'au Luxe, & qu'au Déréglement. Car, si on séparoit la Multitude des Ouvriers en aussi peu de Métiers que la Nature en demande pour vivre commodément dans l'abondance des choses, aussi grande qu'elle devroit être, alors tout seroit à si bas prix, tout se vendroit à si bon marché que les Artisans ne pourroient pas gagner leur vie.

Mais si tous ces Hommes qui s'occupent à des Arts de nulle utilité: Si de
plus cette Multitude d'Habitans qui languissent dans la faineantise, dans la mollesse; & dont chacun consume plus lui
seul des fruits du travail des autres, que
deux Ouvriers de ce même travail; si,
dis-je, on apliquoit tous ces gens-là à
l'exercice des Arts utiles, vous concevez
sans peine, en combien peu de tems on
sourniroit tout ce que la necessité, & la

com-

149

commodité peuvent exiger. Il y auroit encore assez, & même, plus qu'il n'en faudroit, pour remplir abondamment la Volupté; pour vû qu'elle sut honnête, reglée, & conforme aux impressions de la Nature.

C'est ce que l'exemple & la conduite des Utopiens demontrent févidemment. Chez ces Peuples vraiment heureux, dans toute la Ville, & dans le Voisinage le plus proche, à peine est-il permis à cinq cens Citoiens, des deux sexes, de vaquer, à la fois, aux Ouvrages communs; & on choisit toujours, parmilles hommes & les femmes, ceux & celles qui ont assez de jeunesse & de force pour . Suporter la fatigue du travail. Dans cette République inimitable les Syphogrames, quoique les Lois aient exemté de l'exercice des métiers cette Venerable Magistrature, les Syphograntes, pourtant, ne se dispensent point de l'Ouvrage; & ils s'y mettent comme les autres pour encouragery par leur exemple, les particuliers à bien travaillers du serie de

iens qui ont le même privilége d'être difpensez de la Méchanique. Ce font ceux qui, à la recommandation des Prêtres &

## CHO ANEOU DOPPE

par les suffrages secrets des Syphograntes, btiennent du Peuple permission de vaquer toute leur vie aul'étude des Sciene cest 'Si titeleun de ces Parnaffiens, de des Unitiez aux Mysteres des Muses, ne repond point à ce qu'on attendoit de lui, on vous le relange au plus vite chez les Artifans. Au contraire, il arrive affez fouvent quam's Ouvriet ; emploiant les heures de relache à la lecture & à la Méditation, fait, par fon foing par la diligence, des progrès si confiderables dans -la République des Lettres, qu'on le tire du Métier pour l'enroler dans la Milice favante, dans la Claffe des Doctes C'eft de cet Ordre éclaire qu'on tire les Ambiffadeurs, les Prêtres, les Tranibores, & enfin, c'est dans cette Troupe de Lettrez qu'on choisit le Prince. Les Utopiens nommoient, en leur ancienne Langue, cet Administrateur supreme J Barzane; & dans la Langue moderne; on l'apelle me tent comme les eures amoi our

Comme presque tous les aurres Habitans de l'Île ne sont ini desœuvrez, ni occupez à des Ouvrages inutiles, il est aisé de s'imaginer combien quelques heures de travail peuvent fructifier en bonnes productions. Outre ce que j'ai raporté

LIVRE SECOND. porté sur l'Article des Arts, ces Peuples ont encore cela de commode, que les Ouvrages leur coutent moins de peine qu'aux autres Nations. Par tout ailleurs Pourquoi, soit pour bâtir un Edifice, soit pour le reparer, faut-il tant d'Ouvriers, tant de sortes d'Artisans; & tous occupez assiduement? La raison en saute aux yeux. Ordinairement ce qu'un Pere a fait bâtir, le Fils qui lui succède, homme peu économe, & de folles dépenses, laisse l'Edifice tomber peu à peu en ruine. Ainsi, ce que l'Heritier auroit pu conserver à peu de frais, il est obligé, pour relever le Bâtiment, de faire une copieuse évacuation du Coffre Fort, ce grand Autel du Genre Humain. Il arrive même fort souvent qu'une Maison, qui aura couté une Somme immense au Bâtisseur, celui à qui elle est echuë, par succession, ou autrement, ne trouvant point cette Maison-là à sa fantaisie, & aiant une délicatesse outrée sur les Régles & les proportions de l'Architecture, néglige son Palais, ou son Hôtel: l'Edifice se transformant en Masure n'est presque plus qu'un tas de materiaux; & le Seigneur Proprietaire fait batir fur un autre fond, une Maison qui ne lui coute pas moins, que la Défunte avoit

couté à son Prédécesseur.

Mais chez les Utopiens, à cause de ce bel Ordre qui se répand sur tout, & par la très-sage constitution de leur République, on choisit bien rarement une nouvelle place pour bâtir. Ils rémedient sur le champ à tout ce qui pourroit endommager leurs Maisons; & ils vont même là-dessus au devant du mal. A vôtre avis, Messieurs, quel est le bon esset d'une telle vigilance? C'est que les Edifices durent plus que vous ne sauriez croire. Quelquesois, même les Architectes, les Massons, & les autres Ouvriers de ce genre-là n'auroient rien à faire, si on ne leur commandoit de travailler chez eux à raboter les planches, à tailler & quarzer la Pierre; enfin, à tenir les matériaux tout prêts, afin que, s'il se presente quelque Ouvrage, on le finisse phis promptement.

Etes-vous curieux d'aprendre encore une circonstance touchant l'Habit Utopien? Voiez, je vous prie, le peu de dépense que ces bons Insulaires font pour se couvrir le corps. Au travail, ils sont vêtus de cuir, ou de peau. Quand ils vont dans la Ruë, ils mettent une casa-

que



F 7



+ T

LIVRE SECOND. 135 que de ou l'aimez micux, ils mettent un Sur-tout; & cela, pour cacher l'habillement groffier ce Sur-toitt -est dans toute l'Ile, d'une même & naturelle couleur. Par-là, non seulement, il ne leur faut pas, à beaucoup près, tant de Drap qu'il s'en débite dans les autres Pais : mais, même, ils font en certe étoffe-là beaucoup moins de dépenfe qu'on n'en fait chez nos Nations. Quant à la Toile? il y a moins de travail ; & c'est pour cela même qu'elle est plus en usage. Ils n'ont égard pour la toile qu'à la blancheur ; & pour le drapporten qu'à la propreté, rien qu'à la hettete ; ne se souciant nullement de la Anesse, mi de la délicatesse du Fisage. Qu'arrive-t-il de-la? Dans nos Etats, chaque Riche veut avoir quatre ou cinq habits d'une laine qui a passé par des teintures toutes differences: il lui faut autant d'habits de Soie; & même les grands amateurs de la magnificence & du luxe, n'ont dans leur Garde-robe guére moins qu'une dixaine de ces yêtemens precieux': au lieu qu'en Utopie, on se contente d'un feul habit ; encore dure-t-ll ordinairement delix ans. ्या विकास क्षाण्या आणि Les Utopiens Tailonnent juste ; & en-

bons Philosophes contre la pluralité des habits. Quand nous en aurions deux disent-ils en serons-nous mieux munis contre le froid? Non Nos habits étant uniformes, en paroîtrons-nous plus propres, plus magnifiques, plus leftes d'un fil, d'un poil, d'une couture? Non. Ergo, unité de vêtement. Je pose en fait que, ni nos Dames à tant de sortes de parure, ni nos beaux. Messieurs, brodez, galonnez &c. ne comprennent point du tout cette Philosophie Utopienne. Il y a sur la Terre bien d'autres belles, bonnes, & utiles Veritez, dont nous autres fourmis bumaines ne fommes nullement capables. Et pourquoi? C'est que Monseigneur PREJUGE, ce Souverain Despotique de nôtre Espèce à deux pieds & à tête élevée, a une force si douce! Ce Maître de presque toutes les Cervelles du Premier Pere, occupe fi agréablement. in is soid so and

Pour revenir à nes Utopiens , comme ils exercent tous des métiers utiles 30 & que même leur travail dure beaucoup moins que celui de nos Artifans, il arrive delà que quand l'abondance universelle regorge dans l'Ile, on occupe une foule d'Habitans à réparer les grans che-255 \$

mins

137

mins, s'il y en a de rompus. Souver e aussi lors qu'il ne se presente aucun travail extraordinaire, ils retranchent quelques heures de l'Exercice commun; & on annonce publiquement la diminution

de peine & de travail.

Car vous saurez que la Régence n'ordonne jamais aux Citoiens de s'occuper, de gré ou de force, à quoique ce soit d'inutile. La raison en est fondée sur le Bon Sens & sur l'Humanité. Vous devez connoître le plan, la base, le pivot de la Republique Utopienne. Quel est, à vôtre avis, le premier but, le motif principal, la fin dominante de ce Gouvernement singulierement admirable, & si heureusement inventé? Le voici écoutez bien, je vous en prie; car je parle à deux Personnes d'un discernement exquis, d'un Génie au-dessus du Superieur.

Ce que la Magistrature Utopienne à sur tout en vuë, c'est que quand tous les besoins publics sont remplis, chaque Citoien consume le moins de tems qu'il se puisse à l'exercice corporel; & qu'il emploie tout le reste du loisse à cultiver son esprit par les belles connoissances, & à jouir de soi par la liberté du Cœur. Ces Insulaires, à Jugement Solidissime,

font

font consister dans ces deux points-là le Souverain bien de la Vie, these extremément problématique, & qui a causé autrefois une grosse controverse chez la Gent Philosophe. Oh, s'il plaisoit au Ciel de vouloir bien Utopier toute l'Espece Humaine sur cet Article-là, & sur bien d'autres que je n'oserois nommer !

## Du Commerce des Utopiens entre eux.

IL faut, à present, vous aprendre comment nos Insulaires agissent les uns avec les autres; la nature du Commerce qu'ils font ensemble; & la maniere de s'entre-distribuer les choses necessaires à la Vie.

Comme chaque Ville n'est composée que d'un certain nombre de Familles, elles sont presque toutes unies par le lien du Sang & de la Parenté. Quand une fille, est en lage de travailler à la Propagation Physique; quand elle est mure Pour le lit Conjugal, on se hâte de lui donner un Epoux; & elle va demeurer avec sa Moitié Masculine qu'elle aime, & dont elle est aimée jusqu'à la mort, notez

Mais des Mâles, soit fils y soit petitsfils, soit neveux; cousins germains, Onsels à la mode de Bretagne, &c. tout cela
reste dans la Famille de plus vieux en
est le Superieur: on lui obéit respectueusement; 18t si les années lui ont usé la
Cervelle, on met en sa place celui de la
Maison, qui aproche le plus de son agen un magnituag di , années lui sant les

Mais de peur que la Ville ine de -peuple; où qu'elle ne se peuple frop, on a soin que chaque Maison n'ait pas moins de dix jeunes gens, & qu'elle n'en air pas plus de seize. Chaque Wille ne doit contenir que fix mille Familles, fans y comprendre pourtant la Magistrarure. Quant à ceux & celles qui n'ont point encore atteint l'âge de puberté, on lue peut pas en fixer le nombre.: Cette Coutume là s'observe foit aisément en staifairt passer dans des Familles dont le nombre n'est point complet, la propagation surnumeraire des autreso Familles: Quand lil fe trouve trop d'Habitans dans une Ville, on en fournit à celles qui n'en ont pas affez. Si le Pais est furchargé ; si on voit

ha Sie le Pais rest furchargé pusi on voit

plus de Vivans que toute l'Île n'en peut, ou n'en doit contenir; en ce cas-là on tire de chaque Ville un certain nombre de Citoiens: on les envoie dans le plus proche Continent où les Naturels ont des terres pour pouvoir les cultiver. Ces Colonies se répandent par tout où elles trouvent liberté d'Agriculture : elles y vivent suivant les Loix Utopiennes; & si les Naturels veulent s'affocier avec ces nouveaux Venus, ils participent au fruit du travail. chi / il con una ob %:

Quand les Utopiens de Colonie tombent avec une Nation qui veut bien s'unir avec eux; alors les uns & les autres, ne faisant plus qu'un Corps Civil, qu'une Societé Humaine, qu'un seul Etat, observent en commun les Lois, les Coutumes, les Usages de l'Utopie. Cette union est également profitable aux deux Peuples: car vivant ainsi à l'Utopienne, ils cultivent & font fructifier des terres que les Naturels croioient ingrates, & qu'ils regardoient comme un fondi de pitt, la proportion de mein page de la Juiq

Si les anciens Habitans refusent de vivre à la maniere de la Colonie, on les chasse de l'étendue de Pais où les Nouyeaux venus fe font hornez ; & quand 31. 18

ils

LIVRE SECOND. 148
Ils s'opiniatrent à rester, on emploie la force des Armes pour les contraindre à se retirer. Nos Utopiens ont pour principe, que la cause la plus juste, la plus legitime de la Guerre, c'est contre un Peuple, qui, bien loin de cultiver son Païs, laisse les Terres en friche, & n'en retire aucune utilité, ne voulant pas néanmoins en ceder la possession à ceux qui, suivant l'ordre de la Nature, cherchent à vivre de leur travail.

S'il survient quelque accident qui diminue tellement le nombre des Insulaires, qu'on ne puisse pas y remedier en gardant la forme, & constitution des villes dans la Republique, ce qu'ils disent n'être jamais arrivé que deux fois, & ce sur par le ravage de la Peste, alors les Cipar le ravage de la Peste, alors les Cipar ils aiment mieux détruire les Colonies, que de soussir qu'il y ait la moindre diminution dans aucune des Villes de l'Ile.

Mais je viens à la maniere dont les Citoiens vivent ensemble. Le plus âgé, comme j'ai dit, preside à la famille. Les semmes servent les maris; les enfans sont sous le commandement des parens; & enfans sont sous le commandement des parens; & enfans sont sont servent les parens; & enfant des parens; & en

SOLI

fin les plus jeunes se soumettent à la di rection des plus vieux. Toute la Ville est partagée en quatre quartiers égaux. Au milieu de chaque quartier est le Marche pour toutes les choses necessaires à la vie humaine. Là se portent dans certaines mailons les ouvrages de chaque famille, & font distribuez dans fes magazins, chaque ouvrage felon fon espèce : tous les Peres de famille vont demander dans ces maisons Publiques tout ce qu'il faut, pour eux & pour leur dépendance, & ils l'emportent sans donner d'argent, & sans marqueraucune reconnoissance. Comment refuseroit-on quelque chose a ces Peres de famille, à ces dignes Superieurs d'humanité? L'Abondance est génerale en Utopie; il y a de toutes choses autant qu'il en faut; & d'ailleurs on ne craint nullement qu'aucun Citoien demande au delà de son besoin. Par quel motif pourroit-il courir au superflu, lui qui est trèsaffurd de ne manquer de rien ?" Ce qui produit l'avidité & l'infatiabilité d'avoir chez toutes les Espèces des Etres Mortels, ce n'est que la craînte de ne point jouir suffisamment Pour Messieurs les Humains ce font l'ambition & la fuperbe qui les rendent The horriblement affa-1 1 mez mez de bien: leur envie demesurée de figurer plus que les autres, par une vaine & méprisable ostentation les tient toujours alerte pour le non necessaire. Les Utopiens, Dieu merci & le bon sens,

sont exempts de ce malheur-là.

A ces Marchez, dont j'ai parlé, en sont joints d'autres pour la nourriture : on y aporte, non seulement des herbes & des legumes, des fruits, & du pain; mais aussi du poisson, des bêtes à quatre piez, de la volaille, & enfin tout ce qu'il y a de mangeable. Il y a hors la Ville des endroits propres à faire couler le sange des animaux, & les ordures par de l'eau courante. C'est de ces endroits écartez qu'on aporte les bêtes tuées & bien nettoiées par les valets: car les Magistrats en Utopie ne permettent point aux Citoiens d'exercer le mêtier de tuerie : ils croient que l'art fauguinaire & cruel de massacrer les bêtes accoutume les hommes à perdre insensiblement l'impression naturelle de Clemence & de Douceur, c'est-à-dire le plus riche present que la Nature puisse nous faire. Ils ne veulent pas non plus qu'on aporte dans la Ville aucune saleté, ni pourriture; & cela par une fage precaution, craignars que que l'air corrompu par ces mauvailes exhalaisons ne causat des maladies.

Outre cela, il y a dans chaque rue de grandes Sales éloignées les unes des autres à distance égale, lesquelles ont chacune leur nom different. C'est-là où les Syphograntes demeurent. A chaque Sale on assigne trente familles, quinze de chaque côté, pour y prendre le repas. Les pourvoieurs de Sales s'assemblent à une certaine heure sur le Marché, & aïant compté le nombre des bouches à nourrir, ils demandent des vivres. Mais on pense premierement aux malades; & ceuxci sont soignez dans des Hôtelleries publiques. Car yous faurez une humaine & charitable particularité. Hors l'enceinte de la Ville, un peu loin des Murailles, ils ont quatre de ces Hôtelleries, toutes si spacieuses qu'on les prendroit pour autant de petites Villes ou de Bourgs: ils font cela pour deux raisons: la premicre, afin que les malades, en quelque quantité qu'ils soient, ne souffrent, par une demeure trop étroite, quelque incommodité qui recule leur guerison. L'autre motif est afin que si le mal est contagieux, les malades n'aient point de communication avec les sains. Ces OUP

## LIVRE SECOND. 145

Ces especes d'Hôpitaux sont bien meublez, bien fournis de tout ce qui peut contribuer au recouvrement de la santé: on y traite les infirmes avec tout le soin, & toute la delicatesse imaginable : les plus habiles Medecins y exercent leur profession avec une grande assiduité: enfin il y a tant de plaisir à être malade en Utopie, que, quoi qu'on ne contraigne personne d'aller à l'Hôpital, il n'y a pas un Citoien qui, étant incommodé, ne présere ce sejour d'Esculape à son propre domicile, & qui, nonobstant le plaisir du chez-soi, n'aime mieux être avec les malades, que de coucher dans fon lit.

Quand le pourvoieur des Hôpitaux a reçu les vivres, ce qui se fait par Ordonnance des Medecins, on distribuë ce qu'il y a de meilleur également à toutes les Sales, proportionnement au nombre des mangeurs. On a pourtant égard au Prince, au Pontise, aux Tranibores, aux Ambassadeurs, & à tous les Etrangers, s'il y en a; mais il s'y en trouve rarement, & toûjours fort peu. Aux heures sixées pour le diné & pour le soupé, toute la Syphograncie s'assemble, étant avertie au son d'une Trompette d'airain, excepté

ceux qui, sont dans les Hopitaux, ou dans leurs Maisons. Après qu'on a rempli tout le necessaire pour les Sales, il n'est desendu à personne d'aller au Marché pour avoir de quoi manger en parti-Les Magistrats savent bien que, par une telle permission, la Communauté de Vie ne court pas grand risque. Car quoique chaque Citoien ait la liberté de manger chez soi, néanmoins peu le font volontiers. Cette fingularité passe chez ces Insulaires pour une malhonnêteré; & de plus ils regardent comme une folie de se donner la peine d'aprêter un mauvais repas , lorsqu'ils peuvent en avoir un bon, un splendide, tout préparé dans une Sale de leur voifinage.

Dans cette Sale, ce font les Valets qui exercent le Ministere de Cuisine qui salit davantage, & qui donne le plus de peine. Mais pour preparer, pour cuire, pour affaisonner les plats, cela ne regarde que les Femmes; & celles de chaque Famille le font tour à tour. de l'article :

Suivant le nombre des Mangeurs, il y a trois Tables, quelquefois plus, quelquefois moins. Les hommes font affis du côté de la muraille, les Femmes vis à vis: le but de cette méthode-là est afin que 7 .00



G 2

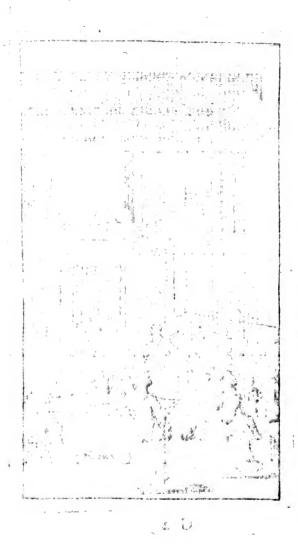

que, si quelque mal prenoit aux Femmes, ce qui arrive souvent à celles qui font Grosses, elles puissent sortir, sans troubler la Compagnie, & se retirer dans l'apartement des Nourrisses. Les Nourrisses font à part avec leurs Nourrissons dans une Sale destinée à leurs repas: ce lieu-là n'est jamais sans seu, sans berceaux, ini sans de l'eau bien nette, en sorte qu'elles peuvent coucher leurs enfans, ou desemmailloter auprès du feu, & les faire jouer. Chaque mere donne la mamelle à son enfant, à moins que la mort ou la maladie ne mette un obstacle insurmontable à cette fonction maternelle, qui n'est guere pratiquée. Quand l'un de ces deux caslà arrive, les Femmes des Syphograntes cherchent au plus vîte une Nourrisse: il ne leur est pas difficile d'en trouver: Car les Femmes qui sont en état de rendre ce bon office s'y offrent d'elles-mêmes; & il n'est rien que les Utopiennes acceptent plus volontiers: toutes font grand cas de cette fonction d'humanité; & d'ailleurs, l'enfant à qui on a la compassion de donner le lait, est reputé apartenir à sa Nourrisse, comme si elle l'avoit conçu, & mis au Monde.

Dans la Sale des Nourrisses sont assis G 3 tous

tous les enfans qui n'ont point encore eing ans accomplis. Les autres Jeunes gens, c'est à dire, les Garçons & les Filles qui sont assez murs, assez agez pour entrer dans le lien du Mariage, font le service des Tables, ou s'ils ne sont pas encore assez forts pour soûtenir ce travail-là, ils sont obligez d'être debout devant la Table; & sola, en gardant un silence profond. Les uns & les autres mangent ce qui leur est presenté par ceux qui sont assis: & ils n'ont point d'autre tems séparé pour prendre leur repas

Chez les Utopiens les tables sont disposées d'une maniere que d'un coup d'œuil on découvre toute l'Assemblée. La premiere table a le haut de la Sale: au milieu de cotte table, est assis le Syphogrante, comme devant occuper là l'endroit le plus honorable; & ce Magistrat a aupiès de lui la Dame son Epouse: On met à leurs côtez deux Vigillards des plus âgez; & des plus vénérables; Car ils mangent séparément quatre à quatre. Mais s'il y a un Temple dans cette Syphograntie, le Prêtre & sa femme sont affis auprès du Syphogrante, pour présider.
Des deux côtez de la Sale, on place

les Jeunes gens : avec eux font encore

des Vieillards. Par cette méthode-là, il y a tout à la fois dans le lieu un assemblage, un mêlange d'égalité & de distinction. Ils disent que cet usage sut établi pour une bonne sin, & la voicie comme on ne peut ni rien faire, ni riendire à ces tables qui ne soit vu & entendu de tous les voisins, le respect, la veneration qu'on a naturellement pour les têtes qui ont blanchi sous le nombre des argnées, retient les jeunes Utopiens dans le devoir : cela les empêche de s'émancifer, dans les gestes & dans les paroles, à rien qui puisse blesser la bien-séance, & la politesse.

On ne commence point par la premiere Place, à servir les mets; ce n'est pas de suite que les plats sont distribuez. Mais on porte premierement ce qu'il y a de meilleur à tous les Vieillards dont les places sont remarquables. Ensuite, on sert les autres Citoiens sans diférence, sans distinction, sans la moindre inégalité. Mais ces bons Vieillards n'ajant pas devant eux une bonne chere assez copieuse pour en faire part à toute la Maison, ils partagent, comme ils veulent, avec leurs plus proches voisins. Ainsi, chez nos Utopiens, on rend à la Vieillesse l'honeur qui lui apartient; &, cependant,

un devoir si juste tourne à l'Utilité commune; tout le monde en profite, com-

me si chacun étoit un vieillard.

Ces Sages Insulaires commencent toûjours, soit diné, soit soupé, par une lecsure : la matiere ne roule que sur les bonnes mœurs: mais on ne lit pas long rems, de peur que les Auditeurs ne s'ennuient & ne se dégoûtent. Dès qu'on a fermé le livre, les Vieillards entament Il ne s'y dit rien que ane Conversation. d'honnête; mais, pourtant, rien que de gai, rien que d'agréable. N'allez point, s'il vous plait, vous figurer qu'ils consument toute la durée du Repas à faire de longs contes, à ne dire que des Chansons. Ils écoutent auffi volontiers les Jeunes gens: ils les excitent même à parler en leur faisant des questions; & cela en vue d'éprouver dans la chaleur & dans la liberté du repas, leur esprit, & leur naturel.

Le diné est court, & le soupé long. Cela ne se fait pas sans raison: c'est qu'après le diné il saut retourner au travail; au lieu qu'après le soupé, il n'est plus question que de se coucher & dormir. Or, suivant la Médecine Utopienne, le lit & le sommeil sont ce qu'il y a de meilleur

rour

pour la bonne digestion. On ne soupe jamais sans musique dans cette Ile bienheureuse: on y a au dessert toute sorte de confitures & de friandises: le parfum, la cassolette, les eaux de senteur, rien de ce qui peut réjouir l'odorat n'est épargné. Enfin, ils emploient tous les moiens imaginables pour provoquer les Convives à la joie. On peut dire, même, qu'ils excèdent un peu dans ce genre-là; car ils ont pour maxime, que toute volupté, dont les suites ne sont pas fâcheufes, doit être permise:

S. J. L. M. Tring

Voilà, done, une description vraie, exacte, fidèle, de la maniere dont les Utopiens vivent en Ville: Pour la Campagne, ce n'est pas la même chose. Ceux qui y sont trop éloignez les uns des autres, pour pouvoir manger ensemble, prennent chez eux leurs repas. Toutes les Familles qui cultivent les Champs, ont abondamment de quoi se nourrir; Hé! que leur manqueroit-il, puis que ce sont les Meres Nourrices des Villes; puisque ce font elles qui fournissent aux Citoiens de quoi vivre si grassement, & si agréablement?

La to F. rolls. The tell Y admin growing

## DES VOIAGES DES UTOPIENS.

U AND l'envie les prend de voiager, soit pour voir des amis qui demeurent dans les autres Villes, soit par la curiofité de conoitre les lieux, les Syphograntes, & les Tranibores y consentent volontiers, à moins qu'il n'y ait des raifons valables pour refuser la permission. Ils partent donc, un certain nombre ensemble, munis d'une Patente du Prince, qui certifie le congé, & qui fixe le jour du retour. On leur donne une Voiture. menée par un esclave public, qui rique les bœufs & qui en a foin. Mais, à moins qu'il n'y ait des femmes dans la Compagnie, on renvoie le chariot, comme ne faisant que charger, & qu'emba-rasser. Pendant tout le chemin, quoique ces Voiageurs ne se soient pourvûs de rien, quoiqu'ils n'aient aucune provision, ils ne manquent pourtant de rien: ils portent, en quelque maniere, leur Maison; & se trouvent par tout comme s'ils étoient chez eux.

S'ils passent plus d'un jour en quelque endroit, chacun y travaille selon sa Vacation tion, & les Ouvriers du même Art traitent leurs hôtes avec toute l'humanité possible. Quand quelcun, de son propre mouvement, se donne la liberté de passer les bornes prescrites; en cas qu'on le trouve sans une Lettre du Prince, il est outragé, ramené comme sugitif, châtié rudement; & s'il retombe dans la même saute, il perd sa liberté; on le fait esclave.

Si quelque Citoien conçoit le desir d'aller roder dans les Campagnes qui dependent de sa Ville, on ne l'en empêche point, à condition que son pere, & sa femme y consentent. Mais sur quelque Terre que le Voiageur s'arrête, il faut qu'il achette, & qu'il païe ses repas, en achevant les mêmes tâches, en travaillant aussi long tems qu'on fait en cet endroit-là avant le diné & avant le soupé. A ce prix-là nôtre Citoien peut aller librement dans tous les lieux qui sont du ressort, & du district de sa Ville. Car on suppose qu'il ne sera pas moins utile au dehors que s'il étoit en dedans; & qu'il ne rendra pas moins de fervice à la Ville, que s'il n'en étoit point forti.

Conoissez-vous à present l'innocence de G 6 ces

ces aimables Mortels? Chez eux, nulle licence pour l'oisiveté; nul pretexte pour la paresse; point de cabaret ni à vin ni à biere; point de maison infame & de prostitution: les bonnes mœurs sont en sureté; on est dans une heureuse impossibilité de se corrompre: jamais rien de caché; jamais d'assemblée secrète & surtive: ensin, ces Insulaires agissant toûjours ensemble, & ne se perdant point de vue; c'est comme une necessité qu'ils passent la Vie, selon les Lois, entre le travail ordinaire, & un honnête repos.

Vous jugez bien, Messieurs, qu'avec de si bonnes mœurs, ces Peuples doivent jouir d'une abondance generale; & comme cette abondance influë également sur tous les Individus de la Nation, il s'ensuit necessairement que la Pauvreté, & la Mendicité sont des Monstres inconnus en ce Païs-là: ainsi en sût-il, comme ce-la devroit être, dans toutes les Societez

Humaines.!

Il est bon de vous donner une idée encore plus claire de la Communauté Utopienne. Tous les ans, comme je croi vous l'avoir dit, trois Députez de chaque Ville viennent au Sénat d'Amaurote. Là, on examine soigneusement le bon & le

157

mauvais raport de tous les endroits de l'Ile. Ainsi on connoit le Beaucoup & le Trop peu. Dès le même moment on compense les choses. Ordonné à ceux qui abondent, de suppléer à l'indigence des autres; & la Ville qui a eu bonne année fournit à celle qui a eu du malheur. Tour cela se fait gratuitement & par un pur motif de liberalité : les Villes qui donnent n'exigent rien de celle à qui on fait du bien. Mais d'un autre côté, s'il manque quelque chose à ceux qui ont fourni genereusement aux besoins des Compatriotes, ils le prennent où il est; & on le leur donne au même prix, c'està-dire, sans interêt & sans obligation. Quand sera-ce que le Bon plaisir de Dieu fera de toute la Terre une ronde & vaste Utopie! Je crains fort que ce grand Ouvrage ne soit pas encore fini au Jour du Jugement.

Ainsi, on peut dire que toute l'Île n'est qu'une Famille. Mais quand ils ont rempli les Magasins de vivres; quand ils ont amassé leurs provisions, ce qui se fait toûjours pour deux ans, crainte que l'année suivante ne soit pas bonne, alors ils transportent en d'autres Païs tout ce qu'ils croient être de trop. Ce supersu

consiste presque toûjours en une grande quantité de froment; de miel; de laine; de lin; de bois; de matieres pour teindre en écarlate & en pourpre; de toisons; de cire; de suif; de cuir; & même, d'animaux. De toutes ces denrées, ils en donnent, charitablement, la septième partie aux Pauvres du Pais où ils les ont aporté; pour le reste, ils le vendent à un prix fort mediocre. Cependant, par ce Commerce-là, ils reportent chez eux, non seulement la marchandise dont ils ont besoin, & qui n'est presque que du fer : mais ils remportent aussi beaucoup de ce DIEU METAL qui est si bien servi, si religieusement adoré chez ces Hommes qui se disent RAISONNABLES, j'entens L'OR & L'ARGENT:

Depuis le longtens que nos Utopiens font ce trafic-là, vous ne sauriez croire combien ils sont riches. C'est pourquoi, à present, ils se soucient sort peu de vendre argent comptant, ou à crédit: ils s'embarassent sort peu si le Negoce produit la Monnoie sur le champ, ou s'il faut attendre. Néanmoins dans leurs dettes actives & passives; dans leurs livres de Compte, sans avoir jamais le moin-

annes vi Googl

Liver et Srcand. 159
moindre égard pour les Particuliers, ils
s'attachent fermement à la Foi Publique, aux Loix & aux Ordonnances de la
Ville.

Quand le jour du paiement est échu, la Ville demande à chique Particulier, l'argent du credit qu'on hui a fair : on met cet argent-là dans le Eresor Public; & on s'en sert gratuitement jusqu'à ce que les Citoiens creanciers le redemandent. Ceux-ci ne redemandent jamais la plus grosse partie : car, disent-ils, moi n'aiant nul besoin de cet argent-là, & l'ôter à ceux qui en sont usage, cela seroit-il équitable? Oh si nos Gens de par desa pouvoient goûter la justesse, la solidité de ce Raisonnement! Il n'y a rien sur quoi les Hommes soient plus indociles.

Au reste, si nos Insulaires ont fondement pour prêter une partie de cet argent-là à un autre Peuple; alors ils demandent le total de la somme. Ce n'est que pour la Guerre qu'ils gardent tout le Trésor qu'ils ont chez eux, ils s'en font comme un Rempart de metal contre les dangers pressans, ou imprevus. En tems de supture, ils emploient principalemen leurs richesses à entretenir des Troupes étrangeres. Aimant mieux exposer des Inconnus au peril que leurs Citoïens, ils attirent des Voisins à leur service, en leur donnant une Solde copieuse: Sachant bien que, presque toujours, l'Or, ce puissant Mobile, a la vertu de gagner les Ennemis mêmes; soit par trahison, soit en combatant ouvertement les uns contre les autres.

C'est pour ce sujet-là qu'ils conservent toûjours une prodigieuse quantité d'espèces, un Trésor inestimable. Mais comment pensez-vous qu'ils le regardent, ce Trésor? En verité, j'ai peur & honte de le dire; je crains que vous ne me preniez pour un menteur: j'ai d'autant plus sujet de le craindre, que, si je n'avois pas été témoin oculaire de la chose, & que quelcun me la racontât, je croirois entendre une fausseté. Plus les. coutumes, les usages qu'on raporte, sont éloignez des mœurs & des manieres de ceux qui écoutent, plus les Ecoutans ont de peine à croire; cela ne se peut pas autrement. Cependant, comme les Utopiens vivent tout autrement que nous, quiconque discerne juste sera beaucoup moins surpris de ce que ces Insulaires emploient la Monnoie à un usage différent du: nôtre.

Ne se servant, done, point d'argent pour leurs usages particuliers, ils le gardent pour des évenemens qui peuvent arriver, mais qui peut-être n'arriveront jamais. Avec une telle Police, aucun Utopien ne distingue des autres matieres Minerales l'or & l'argent, dont la Monnoie se fabrique; & il n'en fait cas qu'autant que la nature des choses mê-mes le mérite. Vous jugez bien, par-là, qu'ils estiment beaucoup plus le fer que l'or & l'argent. On peut avancer en toute assurance, que les Hommes ne peu-vent non plus se passer de fer, que de feu & d'eau. Il n'en est pas de même de l'or, & de l'argent: la Nature ne donne à ces deux métaux recherchez, courus avec tant d'empressement, aucun usage necessaire, & dont il ne fût aisé de s'abstenir, si la Folie Humaine n'avoit pas mis le prix à la rareté de ces matieres. Et même, ne voions-nous pas que la Nature, comme une bonne Mere, a placé à decouvert tout ce qu'il y a de meilleur; par exemple, l'Air, l'Eau, & la Terre; & que cette Ouvriere admirable a écarté bien loin, a caché profondement ses productions vaines, & qui ne sont de nulle utilité.

Si, donc, c'étoit l'usage en Utopie, d'enfermer l'or & l'argent dans une tour, comme le Vulgaire est sottement ingenieux pour juger des choses, on pourroit soupçonner que le Prince, & le Senat trompant, sourbant le Peuple, ne profitassent du Trésor public. De plus: si nos Insulaires emploioient ces metaux à fabriquer des vases & toute sorte d'ouvrages artissement travaillez, dès qu'on seroit obligé de les resondre pour paier des Troupes, ce seroit un embaras & un chagrin; car quand on a pris plaisir au Luxe, on n'y renonce qu'avec beaucoup de peine.

Pour obvier à cet inconvenient-là, les Utopiens ont inventé une manière, aussi conforme à toutes leurs autres Loix & Coutumes, qu'elle est opposée à nôtre Usage. Chez nos Gens on adore l'Argent; on y vole; on en amasse en toute diligence. Ainsi les seuls Philosophes sont capables de croire ce que je vais vous

dire.

Les Utopiens ne se servent à table que de la Vaisselle de terre, ou de verre: il est vrai que ces utenciles & ces vaisseaux sont très-propres, mais cela ne coute presque rien. Quant à l'or & à l'argent, devine-

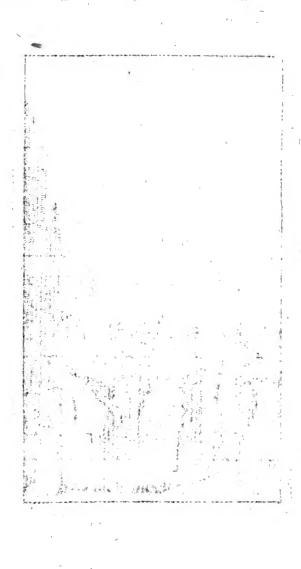



devineriez vous jamais ce qu'ils en font? des pots de Chambre, des urinaux, des bassins à chaise percée; enfin tout ce qui peut servir aux usages les plus bas & les plus fordides. On voit çà & là de ces pièces de ménage, non seulement dans les Sales communes, mais aussi dans les maisons particulieres. Les Chaines & les fers qu'on met aux esclaves pour s'en affurer, ou pour les châtier, sont de ces riches métaux. Enfin, tous ceux qui, pour cause de crime, ont encouru la peine d'infamie, sont condamnez à porter des anneaux d'or aux oreilles, à en avoir les doigts envelopez; un collier de la même matiere; & la tête liée d'un ruban, ou d'une chaine d'or. et au per et au les

C'est ainsi que ces Peuples sont tout leur possible pour mettre chez eux l'Or & l'Argent en mépris, & même en ignominie. Il arrive de-là que ces mêmes métaux dont on souffie la perte chez les autres Nations, presque avec autant de douleur que si on déchiroit les entrailles, ne touchent point du tout les Utopiens; & quand il arriveroit qu'on enlevât toutes leurs Richesses, pas un habitant ne s'en croiroit plus pauvre d'un soû.

De plus, ils ramassent aussi des perles.

fur les rivages; ils trouvents, même, for quelques rochers des Pyropes, de tont centains morceaux melez d'or & d'airdid: ce n'est pas qu'ils sondonnent la peinende chercher ces cuirofitez de la Nature, mais quand le hazard les leur prefente, ils s'amufent à les façonner, & à les bien polir. Ils en parent y ils en ornent les petits enfans: ocux-ci font fiers & giorieux de s'en voir converts remais quand ils font, fortis : de la opremiere enfance, quand ils ont atteint un age un peu plus avancé : voiant que ces hagatelles i des colifichets ne convienment qu'aux enfans, fans que les parens leur y fastent faire reflexion, ils quitent de leur propre mouvement, & par un principende honte, tous res affiquers, são pero preis, comme nos enfans, lorsqu'ils grandiflent, se défont peu à peu des petits jeux dont ils s'accupaient fort foriculement a 11 . Sinis - Rich n'ett donc a his contain, que des niconst & des manierra de, vivio fraisserentiende celles des daitres of Nations yet res duifent d'autoistidées, 186 d'autres fentimensa C'effice quei je in'ai jamais mieux connunque dans les Amballadeure des Anet moliens. Ces Ministres wingent a Anten rota-peachailtique i filiétais alist parce que Till cette

LIVRE SECOND.

cette Negociation dévoit rouler sur des affaires de haute importance, ces trois Deputez de chaque Ville desquels je vous ai parle, arriverent dans la Capitale

avant les Ambassadeurs.

Tous les autres Envoiez Extraordinaires des Peuples les plus voifins de l'Utopie, qui étoient venus auparavant dans l'Île, & qui favoient les Mœurs, les Loix, les Coutumes, les Usages, enfin l'inclination dominante des Habitans, s'y étoient conformez, bien instruits que nos Insulaires ne rendoient aucun honneur à la magnificence des habits, qu'ils méprisoient les étoffes de Soie, & que l'Or même étoit parmi eux une marque d'infamie, informez, dis-je, de tout cela, ils avoient coutume de venir le plus modestement, le plus simplement qu'il leur étoit possible.

Les Anemoliens firent tout le contraire. Etant beincoup plus el signez de l'I-le, ils avoient eu moins de Commerce en ce Pais-ja. Comme ils avoient apris que les Habitans étoient tous vetus, de la même maniere, & que leur habit étoit groffier, ils attribuerent à la difette cette uniformité de verement, s'imaginant, que nos Insulaires n'en usoient ainsi, que

par nécessité, & qu'à cause que, manquant presque de tout, ils ne pouvoient faire autrement. Sur cette fausse persuasion, les Anemoliens resolurent, avec plus de fierté que de sagesse, de paroître en Dieux par la magnificence de leur apareil, & d'avoir des ornemens éclatans pour éblouir les pauvres & miserables

Utopiens.

Ces Ambassadeurs firent donc leur Entrée: ils étoient trois, avec une suite de cent personnés; tous habillez de couleur disserente; & la plûpart d'un drap de Soie. Pour les trois Ministres, qui étoient grans Seigneurs en leur Pais, voici leur équipage de corps: l'habit d'une étosse d'or; de grosses chaines d'or autour du coû: des boucles d'oreilles d'or; des anneaux d'or aux mains; & au chapeau des colliers suspendus, tout brillans de perles & de pierreries. Ainsi, ces Ambassadeurs étoient parez de ce qui sert en Utopie au châtiment des esclaves, à la honte des infames, & à l'amusement des ensans.

C'étoit un plaisir de voir comment ces Anemoliens levoient le Crète, combien leur contenance étoit orgueilleuse, quand ils comparoient la richesse, la somptuosité



Ħ



de leurs habits & de leurs ornemens, avec la maniere simple & negligée dont ils voioient les Utopiens habillez. D'un autre côté, il n'étoit pas moins divertissant de voir combien ces Etrangers s'étoient trompez dans leur calcul: Frustrez de leur esperance & de leur attente ils étoient fort éloignez de trouver chez ce Peuple, qui étoit en foule dans les rues, l'estime, l'admiration, & les honneurs qu'ils s'é-

toient promis.

A l'exception d'un très-petit nombre de Citoiens qui, pour de bonnes raisons, avoient voiage chez les autres Peuples, tous les autres jugeoient de ce superbe & magnifique apareil comme d'un spectacle honteux: ils prenoient pour les Maîtres les derniers de cette Troupe pompeuse; & les saluoient respectueusement: mais voiant les Ambassadeurs chargez de chaines d'or, ils les croioient des Esclaves; ils les laissoient passer sans leur faire aucun honneur. Il y avoit même des petits garçons, qui aïant renonce aux perles & aux diamans, voiant qu'il y en avoit d'attachez aux chapeaux des Ambassadeurs, disoient à leurs Meres en les pouffant; regardez, ma Mere, regardez, je vous prie: voiez-vous ce grand lot qui

porte encore des colifiohets, comme s'il étoit un petit enfant: Taisez-vous, monfils, repondoit la mere, très-serieusement & de bonne foi, taisez-vous; C'est peut-être un des fous de l'Ambassade. D'autres censuroient ces chaines d'or. De quelle utilité peuvent-elles être? Ces chaines sont si menues que les Esclaves peuvent les rompre aisement; elles sont si larges, que ceux qui les portent n'ont nul essort à faire pour les secouer & pour s'ensuir, étant libres & déliez, par tout où il leur plaira.

Les Anemoliens guérirent bien-tôt de leur fausse prévention. Après deux ou trois jours, ils conurent la Carte du Pais. Ils virent que l'Or abondoit dans l'Ile, mais que les Habitans y font reu de cas de ce Metal, ou pour mieux dire, qu'ils le méprisent autant qu'il est veneré & recherché en Anemolie. Ces Ambassadeurs remarquerent aussi qu'on emplosoit plus d'or & d'argent pour les chaines & les fers d'un seul esclave fugitif au'il n'en avoit couté pour l'apareil tout entier de leur Entrée. Alors, les ailes leur tomberent; & honteux d'avoir élevé si haut, si arrogamment, le faste & le luxe, ils mirent à part, ils terrerent leurs richesses & leurs ornemens. Ce qui port

ra le plus les Ambassadeurs à cette louable resolution, c'est qu'à force de parler plus familierement avec nos Insulaires, ils aprirent d'eux leurs mœurs & leurs opinions.

Les Utopiens ne se lassent point d'admirer le travers des Hommes. Est-il posfible, s'écrient-ils, qu'un Mortel puisse prendre quelque plaisir à voir la lueur incertaine, d'une de ces petites pierres qu'il nomme precieuses, lui à qui il est permis de regarder quelque étoile, & même le Soleil? Se peut-il que quelcun soit assez foû, de se croire plus élevé, à cause qu'il est couvert d'un tissu de laine Car enfin, cette laine, quelque menue, quelque fine qu'elle soit, une brebis l'a portée, & néanmoins la bête n'étoit qu'une brebis. Autre sujet d'étonnement chez nos Insulaires: l'Or, disent-ils, est de lui-même & de sa nature, tout-à-sait inutile. Si ce Metal a du prix, il en est redevable à l'Homme; & l'Homme ne l'a fait valoir que rour s'en servir dans ses besoins: cependant l'Or est à present si estimé chez toutes les Nations, qu'on en fait beaucoup plus de cas que de l'Homme même. En voulez-vous une preuve? C'est toûjours l'Utopien qui parle: Un lourdaut, un Stupide, un homme qui n'a pas plus d'esprit qu'une Souche; d'ailleurs non moins grand Scelerat que maître foû, cet homme-là tient pourtant en servitude plusieurs personnes fages & habiles, plusieurs honnêtes Gens. A quel titre cela? par quel droit? C'est qu'il lui est échu par hasard un gros monceau de pistoles. Mais si quelque mauvaise avanture, ou quelque finesse des Loix, laquelle ne confond pas moins le haut & le bas que la Fortune même, fait passer ce bien-là de cet indigne possesseur, au plus vil, au plus méprilable fripon de son Domestique, qu'arrive-t-il? c'est que peu après le maître ruiné tombe à son tour sous l'esclavage de son valet: il se réfugie chez ce nouveau Riche, la fortune duquel il regarde encore comme une dependance de la sienne.

Mais il est une autre espèce de folie que nos Utopiens admirent & detessent le plus. Vous voiez, disent-ils, des Gens qui font une grosse figure, & qui passent pour avoir le Coffre fort, prosond & toûjours bien rempli: vous ne devez rien à ces Cresus, vous ne leur avez point d'autre obligation que celle que vous vous faites de ce qu'ils sont riches: cependant vous ne les abordez qu'en pliant le corps,

& qu'en aprochant la tête des genoux: vous ne leur parlez que le chapeau à la main, que l'encens sur la langue; enfin, vous leur rendez des honneurs presque divins; Ce qu'il y a de plaisant, c'est que vous faites cela dans une ferme persuasion que ces Fortunez sont des ames de boue, des avares; & que tant qu'ils vivront vous n'aurez pas un foû de leur trefor. Se peut-il rien de plus extravar

gant?

Nos Insulaires ont pris de tels & autres semblables sentimens; partie de l'éducation, comme étant élevez dans une République, dont les Loix & les Coutumes sont infiniment éloignées de ces genres de folie; partie, du Savoir, & de l'étude des belles Lettres; car ces Peuples-là sont fort éclairez. Il est vrai que dans chaque Ville il n'y a pas un grand nombre de Citoiens qui, exempts des autres travaux, sont destinez à la culture de l'esprit, & ce sont ceux qui dès l'enfance ont fait voir un beau naturel, un discernement exquis, & beaucoup de penchant pour l'Erudition: mais on fait étudier toute la Jeunesse; & une bonne partie du Peuple, tant hommes que femmes, emploient, pendant toute leur vie,

à la lecture ces intervalles libres dont je

vous ai parlé.

Ils aprennent les Sciences en leur Langue naturelle; car elle n'est ni pauvre. ni desagreable à entendre; & il n'en est point qui interprète plus sidélement les pensées. Cette Langue est répandue dans une grande Contrée de ce Mondelà; mais elle y est plus ou moins corrompue par tout. De tous les Philosophes dont les noms sont célèbres dans ce Monde-ci qui nous est conu, les Utopiens n'en avoient pas même oui parler avant nôtre arrivée: cependant, fur la Musique, sur la Dialectique, sur l'Arithmetique, & sur la Geometrie ils ont fait presque les mêmes découvertes que nos Anciens. Mais, s'ils égalent presque en tout ces mêmes Anciens, ils sont, au contraire, fort inferieurs aux Dialecticiens modernes pour l'invention. Nos Insulaires n'ont pas trouvé une seule de ces règles qu'on a très-subtilement inventé pour la Restriction, pour l'Amplification, pour la Supposition; & lesquelles règles on enseigne ici de tous côtez, aux Jeunes Gens dans les Ecoles de la petite Logique. Au reste, ils ne sont nullement propres à la recherche des secondes Idées cu AbstracAbstractions: ils n'ont pas même pu voir l'Homme, pris en general, en Universel, comme on parle dans le jargon de la Metaphysique: cependant, comme bien savez, c'est un Colosse que cet Homme metaphysicien; il n'y a point de Geant, qui aproche de sa grandeur; & cependant, nous avons démontré l'existence

de ce phantôme.

Mais, en récompense, les Utopiens font de la plus grande habileté sur la courfe & sur le mouvement des Globes Célestes. Ils ont, même, inventé avec beaucoup d'industrie, certaines machines pour voir, le plus près qu'il se puisse, & pour comprendre les mouvemens & la situation du Soleil, de la Lune, & de tous les autres Astres qui paroissent sur leur Horison. Quant à ces rencontres, à ces éloignemens, à ces amitiez & haines pretendues sur quoi l'imposture de la Divination, & de l'Astrologie Judiciaire est fondée, c'est ce qui ne leur entre jamais dans l'esprit, non pas même en rèvant. Ils prévoient, par l'experience, & à de certains signes, connus depuis longtems, ils prevoient, dis-je, les pluies les vents & toutes les revolutions des Saisons. Pour ce qui est des causes de 21. 111)

de tout cela, aussi-bien que du slux & du reslux de la Mer, de sa salure; ensin, de l'origine & de la nature du Ciel & du Monde, ils pensent là-dessus à peu près comme nos anciens Philosophes: ils ont, comme eux, des opinions différentes: ils s'en éloignent lors qu'ils imaginent de nouvelles raisons: mais ils ne sont pourtant

pas tout-à-fait d'accord entre-eux.

Touchant cette partie de la Philosophie dont les Mœurs sont l'Objet, ils ont les mêmes disputes que nous : ils cherchent en quoi consistent les biens de l'ame, du corps, & de tout ce qui est hors de l'Homme: ils demandent si le nom de Bien convient à toutes ces choses-là, ou s'il n'apartient qu'aux seules bonnes qualitez de l'Ame. Ils philosophent sur la Vertu & sur la Volupté: mais leur premiere & principale controverse est pour connoître le vrai bonheur de l'Homme; savoir si une seule chose suffit pour le faire, ou s'il en faut plusieurs. Sur cette question-là, ces Insulaires panchent un peu trop pour les Partisans du Plaisir, pour les Moralistes qui soutiennent parmi eux, que la Volupté fait uniquement, ou du moins principalement la Felicité Humainc. Ce qui vous étonnera le plus, c'est qu'ils

qu'ils apuient une these si douce, si naturelle, sur la Religion, quelque grave, quelque austere, quelque trisse, quelque rigide qu'elle soit: Ils ne disputent jamais du contentement parsait, qu'ils ne joignent des principes de Religion avec ceux de la Philosophie, quoi que la derniere ne bâtisse que sur la Raison ils croient que, sans ces deux secours, on ne peut, que foiblement, qu'imparsaitement, s'apliquer à la recherche du Bonheur de la Vie.

Voici le Catéchisme de nos Utopiens. L'Ame est immortelle, & Dieu a eu la bonté de la créer pour la rendre heureu-Nous devons esperer qu'après cette vie-ci, nos vertus & nos bonnes actions feront récompensées: mais il y a dans l'autre Monde des surlices destinez à la punition du Crime. Quoique ces dogmes soient du ressort de la Foi, quoique ces principes soient les fondemens de la Religion, les Docteurs d'Utopie prétendent que la Raison est necessaire pour les croire, & pour y aquiescer. Dès qu'on ôte les articles de la Croïance religieuse, ils ne balancent point à prononcer qu'il n'y a personne, quelque stupide qu'il soit, qui ne suivit l'inclination naturelle de chercher le Plaisir, sans se mettre en peine s'il est juste, ou injuste, s'il est innocent, ou criminel. Cet homme-là prendroit seulement garde que la volupté moins sensible ne nuisit à la plus piquante, qu'il n'en cherchât une dont les suites seroient aussi douloureuses que la volupté auroit eu de douceur. Ecoutez, je vous prie, moraliser & raisonner ces Insulaires: pratiquer, disent-ils, une vertu rude & difficile; non seulement renoncer aux agrémens de la Vie, mais même souffrir volontairement la douleur, sans esperance d'en être récompensé après la Mort; enfin, faire, desagréablement, miserablement, son passage sur la Terre, & n'attendre rien chez les Morts, n'estce pas la plus rifible de toutes les fo-

N'allez pas vous, imaginer que n's U-topiens fassent consister le bonheur en toute sorte de voluptez; ce n'est que dans les plaisirs bons & honnêtes. Ils disent que la Vertu entraine nôtre Nature à la Volupté, comme à son Souverain Bien; & les Desenscurs du Plaisir n'ont pas chez eux d'autre sondement. Quelle définition pensez-vous que ces Avocats du Plaiser donnent de la Vertu? C'est, disent-

ils, vivre selon la Nature; car Dieu ne nous a créé qu'à cette fin-là. Or qu'estce que c'est que de suivre l'impression de la Nature? Obéir à la Raison en tout ce qu'on doit souhaiter, & en tout ce qu'il faut fuir. Or la Raison Humaine produit deux grans effets: premierement, elle nous excite à craindre, & à aimer la Majesté Divine comme étant l'Auteur de notre être, & comme nous aïant formé pour pouvoir participer au Bonheur. En. second lieu, cette Raison nous avertit d'une chose; elle nous pousse à mener une vie la moins chagrine, & la plus gaïe qu'il est possible; & à aider les autres hommes, qui sont nos freres & nos associez en Nature, à jouir du même avantage.

Car vous ne sauriez trouver un Individu de nôtre Espèce, quelque rigide, quelque triste zelateur de la Vertu qu'il soit, & quelque haine qu'il ait pour la Volupté; non, vous n'en sauriez trouver qui vous découvre ses veilles, ses peines, & sa crasse, que cet homme-là ne vous fasse une espèce de commandement de soulager selon vôtre pouvoir, l'indigence & les incommoditez des autres. Cet homme-là croit, au nom de l'Humanité, qui devroit être nôtre première & nature.

Section 2

relle vertu, que rien n'est plus louable que quand l'Homme console, & sauve l'Homme; qu'il adoucit la peine & l'ennui des autres; & que les délivrant de la tristesse, il les rend à la douceur de la Vie, c'est-à-dire, à la Volupté. Pourquoi la Nature n'exciteroit-elle pas un chacun à se saire le même bien?

De deux choses l'une: la vie agreable, & consequemment voluptueuse, est mauvaise, ou elle est bonne: si elle est mauvaise, non seulement vous ne devez secourir personne pour la lui procurer; mais même vous devez faire vôtre possible, pour l'ôter aux Hommes, comme étant criminelle & dangereuse. Si, au contraire, la Vie honnêtement voluptueuse est bonne, non seulement il vous est per-'mis d'aider les autres à y parvenir; mais même vous y êtes obligé par les loix de la Nature. Pourquoi donc n'auriez-vous point prémierement cet égard-là pour vous-même? Vous devez-vous moins de soin, moins de faveur, moins de bonté qu'aux autres? Cette même Mere Nature, qui vous ordonne d'avoir compassion de vos semblables, vous commande-t-elle d'être dur & cruel envers vous-même? Les Utopiens veulent, donc, que la Nature exige

exige de nous une vie douce, & c'est ce qu'ils apellent Volupté: ils soûtiennent que le plaisir est la sin naturelle de toutes les Astions Humaines, & c'est ce qui leur fait definir la Vertu, Vivre suivant l'ordre & le commandement de la Nature.

La grande Ouvriere de l'Univers provoque donc generalement tous les Hommes, par une belle voix, mais très-peu écoutée, à s'entre secourir pour passer la Vie agreablement. Cette impression-là oft juste, & fort digne de la Sage Intelligence qui gouverne tout. En effet, aucun Individu n'est tellement au-dessus du sort de nôtre Espèce, que la Nature n'ait soin que de lui: comme elle nous produit tous de la même figure, elle nous entretient aussi sans distinction, & sans partialité. Or, ce que cette même Nature vous ordonne le plus expressément, c'est de ne pas tant vous apliquer à vôtre bonheur, que vous procuriez le malheur des autres.

Sur ce fondement-là, nos Infulaires font persuadez qu'on doit observer exactement toutes les Conventions raisonnables. Ils ne l'entendent pas seulement pour les Contracts & pour les Marchez entre les particuliers; ils vont jusqu'au Gene-

General. Il faut, disent-ils, pratiques scrupuleusement, religieusement, les Loix publiques, soit qu'un Prince bon & juste les ait établies; soit qu'un Peuple, ni opprimé par la Tyrannie, ni trompé par l'artifice, les ait ordonnées: par exemple, ajoutent-ils, la Loi que nos Ancêtres ont sait, d'un consentement unanime, que nous partagerions également les commoditez de la Vie, asin que la Volupté soit commune à toute la Nation.

Puis que cette Philosophie Utopienne me paroit être de vôtre goût, je conti-nuerai. Chercher, difent-ils, vôtre commodité sans offenser les Loix, c'est prudence : ensuite avoir soin du bonheur public, c'est humanité: mais vouloir fair re les autres malheureux pour vous rendre heureux, c'est une injustice criante: au contraire vous priver de quelque chose pour accommoder les autres, c'est-là le comble & la perfection d'une belle ame: au reste, par ce bon office, vous ne fauriez jamais tant vous ôter qu'il ne vous raporte davantage Votre fervice est recompensé par le retour, par la vicissitude ordinaire des obligations réciproques, le plaisir interieur que vous sentez davoit fait une bonne œuyre of enfin,

LIVRE SECOND. 189 le souvenir, la reconnoissance, l'estime, l'amitié de ceux à qui vous avez fait du bien, envers qui vous avez exercé la compassion; l'idée de tout cela vous cause plus de plaisir dans le Cœur que n'auroit pu faire cette bagatelle de bien que vous avez arraché à vôtre Corps. D'ailleurs, quiconque se soumet volontiers à la Religion, doit être dans une ferme, dans une inébranlable perfuasion, que Dieu recompense la perte d'une legere & courte volupté par une joie inexprimable, & qui ne finira jamais. C'est donc ainfi qu'après avoir bien examiné, pelé mûrement toutes choses, nos Insulaires croient que toutes nos actions, sans même excepter les vertus, tendent à la Felicité, comme à leur fin naturelle &

Ils definissent la Volupté, tout mouvement, toute situation du Corps & de l'Ame, où on se contente sous la conduite de la Nature. Ce n'est pas sans raison qu'ils sont entrer dans cette Desinition-là le Panchant naturel. En quoi conssiste, demandent-ils, le plaisir complet? N'est-ce pas à ne vouloir point se contenter injustement; à ne pas perdre un pla sir plus agreable que celui dont on jouit;

unique.

jouit; à n'avoir point lieu de craindre quo la peine succède à la jouissance; enfin, à ne pas seulement écouter la voix des sens, mais encore plus celle de la droite & saine Raison? Que pensez-vous qu'ils concluent de-là? Donc, disent-ils, nous fommes fondez folidement pour tirer cette consequence. Tous les plaisirs qui vont plus loin que la Nature, tels que sont ceux que les Mortels se forgent, comme s'ils s'accordoient tous, mais fort inutilement, à persecuter leur bonne Mere; & comme s'il dependoit d'eux de charger les choses avec la même liberté qu'ils changent les mots; oui, nous le soutenons, tous ces plaisirs non naturels, ne servent de rien pour la vraie Felicité: tant s'en faut; ils y nuisent beaucoup. Preuve de cela; c'est que ces faux plaisirs, pour empêcher ceux qui les aiment, de goûter aucun divertissement tranquile. s'emparent de leur efprit, en le rempliffant des images d'une Volupté chimerique.

Il y a quantité de choses qui, de soi, n'ont pas la moindre douceur; & même une bonne partie de ces choses-là, loin d'être agreables, cause beaucoup d'amertume & de chagrin: cependant, par

l'apas

l'apas, par l'atrait des passions dereglées, non seulement on retarde ces choses-là comme les plus grandes voluptez, mais méme on les compte entre les principales causes de la vie. Nos Utopiens placent dans ce genre de volupté bâtarde ceux qui, comme je vous ai dit, jugent de leur merite par ce qu'ils ont sur le corps, & qui sottement se croient respectables à cause qu'ils portent sur eux beaucoup de broderie & de dorure. Ces gens enflez font doublement fats: premierement, ils estiment plus leur parure que leur personne; car enfin, en ne regardant ses habits que par l'endroit de l'usage, ditesmoi, je vous prie, en quoi un drap fin est-il plus estimable qu'un gros drap? Ce-pendant, ces Seigneurs, ces Messieurs les Fortunez, comme si c'étoit par Nature & non point par la fotise, qu'ils sont distinguez de la Foule, levent sierement, superbement, la tête comme des Coqs; ils s'imaginent, ce qui est fort plaisant, qu'en faveur du magnifique étalage, on est obligé de mettre la Personne à haut prix; ils exigent, comme de droit, des respects, des honneurs auxquels ils n'auroient jamais osé pretendre avec des vêtemens plus fimples, & moins chers; & ils poussent l'orgueil si loin, que si vous les laissez passer sans faire une prosonde révérence, ils se fachent, ils stroncent le sourcil.

En second lieu, n'est-ce pas à ces Riches une folie aussi grande que la precedente, de souhaiter des hommages vains, & qui ne seront bons à rien? Quel vrai, quel solide plaisir peut-on avoir en voiant dans son passage, ôter le chapeau, ou plier le jarret? Avec vôtre permission, Monsieur Richard, ce respect que les Sots vous rendent vous guérit-il de la goute? Soulage-t-il la phrenesse & le delire de vôtre tête mal timbrée?

C'est encore une chose admirable de résechir sur cette espèce d'Hommes, car vous voiez bien que nos Insulaires continuent toujours sur le même ton touchant l'image de la Volupté sardée; ces hommes dont je veux parler, sont ceux qui, pour une Chimere de Noblesse, se savent bon gré d'eux-mêmes, se s'aplaudissent: quel est le sujet de seur contentement & de leur sierté? C'est que le sort a voulu qu'ils descendissent d'Ancêtres, dont une longue suite a possééd du bien, & principalement des terres; car c'est-là tout ce qui fait la Noblesse dans

Dhy sed by Cloogle

dans nôtre tems. Mais quand leurs Aïcux ae leur auroient rien laissé; ou quand euxmêmes auroient depensé, dissipé toute leur succession, ils ne s'en croiroient pas moins

nobles d'un poil.

Après ces Entêtez de Noblesse, viennent sur les rangs les grands Amateurs des pierreries. Les gens qui sont possedez de ce goût-là sont transportez de joie, ils se croient de petits Dieux quand ils ont découvert une pierre extraordinairement précieule; sur-tout, si ce petit morceau de matiére est du genre des Joraux les plus estimez dans le tems où ils vivent; & que leurs Compatriotes en fasfent grand cas; car les mêmes espèces de Jouaillerie ne sont pas également prisées ni de tout le Monde, ni en tout tems. Lors que ces Curieux achettent une telle Pierre, ils la veulent fans or, toute fiue, & fans être enchassée. Ils ne la prennent, même; en cet état-là, qu'après avoir fait jurer le Vendeur, qu'après lui avoir demandé caution, que ce Diamant, ce Rubis, cette Emeraude, cette Topale, tout ce qui vous plaira, est une pierre vraie & fine; tanti ces Achetours chignent qu'on ne les trompe, & qu'on n'e l'impole a leurs your pan un faux Brilland! V.C. Or Or faisons ici une résléxion. Pourquoi trouvez-vous moins de plaisir à voir la pierre artificielle, qu'à voir celle que vous cherchez? N'est-il pas vrai que vous ne pouvez discerner l'une d'avec l'autre? Vôtre crainte & vos précautions prouvent cela demonstrativement. Avouez, donc, avouez ingenûment, que le plaisir que vôtre curiosité vous inspire n'est fondé que sur l'imagination; & que la disserence des deux pierres est pour vous la

même choie que pour un Aveugle.

Que dirons-nous des Avares, ces malheureux hydropiques qui brûlent pour l'Argent & dont la soif ardente ne s'éteint jamais? Ils entassent espêce sur espèce, monnoie sur monnoie: estce pour s'en servir? Rien moins que cela. Le Métal leur étant plus cher qu'euxmêmes, ils seroient fort fâchez de l'emploier à leurs propres usages. De quelle utilité leur est donc cet amas de pièces? A les contempler, & à les compter. De bonne foi peut-on dire que ces Gens-là jouissent d'une vraie volupté? Disons Plûtôt qu'ils sont les victimes, les eschaves d'une Imagination seduite par le faux Plaisir. Quelle idée aurons-nous de ces Haspagens, qui, par une autre forte de 75 ) vice, vice, cachent soigneusement un Or dont ils ne profiteront jamais, & qu'ils ne verront peut-être de leurs jours? la crainte qu'on ne leur arrache, qu'on ne leur enlève leur Tresor, les tient dans une inquietude continuelle; si bien que souvent ils perdent par la peur qu'ils ont eu de perdre. En effet: n'est-ce pas une perte réelle, effective, quand, privant de vôtre argent vous, & peut-être tous les Mortels, vous l'enfouissez, vous l'enterrez? Cependant, après que vous avez caché bien avant vôtre trefor, comme si vous l'aviez mis en lieu de surcté. & qu'il fût absolument hors de portée aux Voleurs, your fancez de tote. Mais fuposons que quelqu'un, découvrant, par hazard, ce dépôt confié à la Terre, se l'aproprie & l'emporte : vous survivez dix ans à ce vol, & vous l'ignorez; dites-moi, s'il vous plait, pendant ces dix dernieres années que vous aurez vécu depuis le vol de vôtre argent, que vous importoit-il qu'on l'eût laissé en sa place? Affurément cela vous étoit égal: & puits que vôtre possession imaginaire ne vous auroit été utile en rien, pendant tout ce tems-là, il était fort indifferent à vote egard, qu'on prit, ou qu'on ne prit pas enterré. Nos

Nos Utopiens font aussi entrer dans ces voluptez si sottes & si superficielles, le plaisir des jeux de Hazard; plaisir qu'ils ne conoissent que pour en avoir oui parler, & nullement par experience; & le divertissement de la Chasse, soit pour la Venaison, soit pour l'Oiseau. Quel goût, difent-ils, pouvez-vous fentir à jetter des Dez sur un Tablier? D'ailleurs vous l'avez fait tant de fois, que quand il y auroit à cela quelque volupté, l'exercice trop fréquent devroit vous en avoir rebuté. Quelle douceur peut-on sentir, à entendre japper, aboier, hurler des N'est-ce pas plûtôt une occupation degoûtanter en-ce un spectacle plus rejouissant de voir un chien p ursuivre un lièvre, que de le voir poursuivre un autre chien? On vaccourt en diligence, si c'est la course qui vous diver it; si cequivous retient, est l'esperance, l'atente de voir étrangler, de voir déchirer à ves yeux la bête chassée: hé! cela devroit plûtôt yous faire compassion. Comment, avec. un peu de bon naturel, regarder de fangfroid, un massacre strinjuste & si criant? Ce pauvre animal, dont le malheur & la mort yous font tant de plaisit, est-foible suit fuit de toute, fa force, il, est la inition colorect. 2011

## LIVRE SECOND. 19

rimidité même, il est innocent; & l'ennemi qui le met en pièces, est fort, il

est feroce, il est cruel.

C'est pourquoi, nos Insulaires, trouvant que tout cet exercice est indigne des Hommes Libres, ils l'ont renvoié aux Bouchers, qui, comme je vous ai dit, sont tous des esclaves. Ils ont établi chez eux que la Chasse seroit regardée cemme la plus basse, la plus vile, enfin, comme la derniere partie de l'Art de tuer, & d'acommoder les bêtes: pretendent que les autres parties de cet Art-là font & plus utiles, & plus honnêtes: leur raport, disent-ils, est incomparablement plus profitable; & de plus. on n'y tue les animaux que pour la seule nécessité: au contraire, le Chasseur n'a pour but que son plaisir lors qu'il fait étrangler, & déchirer une miserable petite bête. Une autre raison de leur haine pour la Chasse, la voici. Ils sont persuadez que ce plaisir de voir ôter la vie par violence, même aux bêtes, vient d'une ame naturellement dure; ou qui, du moins, à force de s'accoûtumer, par l'usage, à une volupté si barbare, contractera, à la fin, des sentimens de barbarie & de cruauté. 🕾

Į

C'cft,

C'est, donc, ainsi que ces Peuples soutiennent que la Nature seule ; eut donner le vrai & solide plaisir. Le Commun des Hommes met au nombre des voluptez tout ce que je viens d'articuler, & autres choses semblables, car il y en a une infinité; mais un Philosophe Utopien vous répondroit froidement; il est vrai: presque tous les Mortels admettent ces fausses voluptez, & ils en usent: mais presque tous les Mortels sont dans l'erreur. Rien ne mérite le nom de plaifir que les actions & les mouvemens sur quoi la Nature a répandu sa douceur. Vous aurez beau objecter à ce Moraliste: ces plaisirs que vous nommez faux, imaginaires, fardez, bâtards, donnez-leur telle épithete que vous jugerez à propos, ces Plaisirs, dis-je, ne flatentils pas, ne chatouillent-ils pas ordinairement les sens? Ne croïez pas, qu'avec vôtre argument vous le fassiez demordre de son opinion. Ilavoue, repliquera-t-il, que cet argunent, dont vous parlez, semble être l'ouvrage de la Vo-Îupté: mais cette douceur fensuelle ne vient, point de la nature même de la chose: ce sont les Hommes qui l'ont produite par la mauvaise coutume, & par le dérédéréglement de l'Imagination. Aussi la Corruption Humaine est-elle cause que les Mortels prennent souvent l'amer pour le doux: à peu près comme les semmes grosses, qui, par un goût depravé, trouvent plus de saveur dans la poix, & dans le suif, que dans le miel le plus delicieux. Cependant, quelque gâté que soit le Jugement, soit par maladie, soit par habitude, comme il ne peut pas changer la nature des choses, il ne sauroit, non plus, alterer celle de la Volupté.

Nos Utopiens divisent le vrai Plaisir en deux Espèces disserentes: l'une apartient à l'Ame; l'autre concerne le Corps. Suivant leur Philosophie, la Volupté de l'Ame consiste dans l'Entendement, & dans cette douceur qui accompagne toûjours la contemplation & la connoissance de la Vérité: ils ajoutent à cela le souvenir agreable d'avoir rempli ses devoirs, d'avoir bien vécu selon les Loix Divines & Humaines; & d'être sermement persuadé d'une vie suiver. & éternellement

bienheureuse.

Ils divisent en deux parties la Volunté

du Corps. La premiere partie est celle qui cause dans les sens une douceur clai-

z re,

re, évidente & manisceste. Cela se fait de deux manieres diférentes: l'une par le rétablissement des parties que la chaleur qui est au dedans de nous a épuisé, ce qui se fait en mangeant & bûvant; enfin. par la vertu de la nourriture & des alimens. L'autre maniere, c'est en se déchargeant de ce que le Corps a de trop, & du superflu qui l'incommode. Les moiens que la Nature nous fournit pour ce soulagement, c'est de purger les intestins, de donner un cours libre à la vessie quand elle est pleine; de se froter & de se grater dans les endroits qui demangent. Il furvient aussi, de tems en tems, une autre espèce de volupté: celle-là ne remedie point à la necessité de nos Membres. ne les soulage point dans leurs maux : mais elle ne laisse pas de nous émouvoir, de nous attirer à soi; & cela, par une je ne fai quelle force secrète, elle ne laisse pas de nous chatouiller par un mouvement éclatant: tel est, par exemple, le plaifir que nous prenons à la Musique.

L'autre genre de plaisir corporel consiste chez les Utopiens, dans une telle situation des Membres que tout le Corps soit tranquile, qu'il n'y ait pas la moindre division entre les parties, qui le com-

PO-

posent; enfin, qu'il jouisse d'une santé qu'aucun mal ne vienne interrompre. Car quand la Santé n'est nullement traversée par la douleur, elleréjouit par elle-même; & quoi que l'Ame ne soit point touchée, émue, agitée par les plaisirs exterieurs, l'Ame n'en est pas moins contente. Il est vrai que cette bonne & paisible assiète du Corps, ne remue pas tant les Organes, ne cause pas des plaisirs si sensibles, que la Volupté fondée sur les objets du dehors en produit. Les passions de bonne chere, d'amour, des richesses, des honneurs &c. ces passions excitent, piquent l'Ame bien autrement que ne fait la faine disposition du Corps. Cependant plusieurs Philosophes mettent le scuverain plaisir dans une Santé parfaite; Presque tous les Utopiens avouent que cette santé entiere, complette, est une grande volupté, qu'elle est comme le fondement & la baze de tous les plaisirs: elle seule, disent-ils, peut rendre tranquile, calme, & souhaitable la condition de la Vie Humaine: sans la santé, tout est rude, tout est dur, tout est difficile en ce Monde-ci; la Maladie répand une amertume generale sur tous les plaisirs, & nous empêche d'en goûter aucun qui foit pur. Ne sentir aucune douleur,

ajoutent-ils, c'est insensibilité, c'est engourdissement, quand la Santé n'y est

pas.

Il y a cu autrefois une vive dispute chez ces Insulaires sur cette matiere-là. Quelques-uns de leurs Docteurs Moralistes soûtenoient que le nom de Plaisir ne convenoit point à une Santé stable & tranquile. Ils alleguoient pour preuve & pour raison, que le mot Volupté fignifiant une impression actuelle & presente sur les sens, on ne pouvoit la sentir que par quelque mouvement exterieur; mais ils ont enfin trouvé ce Dogme-là ridicule, & il y a long-tems qu'il n'a plus de cours, ni de partisans. Au contraitous les Utopiens, à quelques-uns près, sont dans le sentiment, dans l'opinion, que le Plaisir consiste principalement dans la Santé; voici comment ils raisonnent. Il n'est point de maladie fans foufrance & fans douleur: la Douleur est l'ennemie mortelle & implacable de la Volupté, de même que la Douleur est réciproquement l'ennemie mortelle & implacable de la Santé: pourquoi donc ne seroit-ce pas aussi un grand plaisir de se porter bien, de posseder une santé fixe, & exemte de toute incommodité? Selon. CUX

cux il importe fort peu que la Maladie foit la Douleur, ou que la Douleur foit dans la Maladie: celà leur paroit le même; & ils trouvent que, nonobstant cette distinction, les estets sont entierement.

semblables.

Que la Santé soit elle-même un plaisir; ou, qu'elle engendre le plaisir, comme le Feu engendre la Chaleur; il faut, necessairement, que la balance soit égale; & comme ceux qui se chauffent ne peuvent pas ne point recevoir la chaleur; aussi, il est impossible que ceux qui jouissent d'une santé ferme & constante puissent être sans volupté. De plus, qu'est-ce que c'est proprement que l'Action de manger? la Santé, qui commençoit à s'altérer, combat contre la faim, avec le secours de l'aliment qui est son Compagnon de Guerre: Celui-ci avance peu à peu contre l'Ennemie; il fait de petits progrès; puis aiant recouvré sa vigueur ordinaire, il inspire cette joie que nous sentons en mangeant de bon appetit. Santé donc, cette même Santé qui prend plaisir au Combat, ne se rejouira-t-elle point après avoir remporté la Victoire? Elle ne demandoit, pendant toute la durée du Choc, qu'à recouvrer sa premiere vigueur: elle a eu le bonheur d'accomplir son souhait: quoi, tomberoitelle aussi-tôt dans l'étonnement, dans la stupidité? Elle ne conoitra point sa bonne sortune, elle ne s'en sélicitera

point?

Sur ce qu'on pourroit oposer que la Santé n'a point de sentiment, nos Insulaires prétendent, que cette opinion-la est fort éloignée de la Vérité. Quel homme, disent-ils, à moins qu'il ne soit encore dans le néant, ou parmi les Morts, ne sent pas, en veillant, qu'il ne souffre rien, qu'il est en pleine santé? Qui peut être assez hebeté, assez assoupi, pour disconvenir que e'est pour sui une grande douceur, un grand agrément de n'être point malade? Or, la Douceur, l'Agrément, le Plaisir, ne sont-ce pas des termes synonymes, & qui signifient la même chose que la Volupté?

Les Utopiens s'attachent donc fur tout, aux plaisirs de l'Esprit. Ils les estiment les premieres, les principales voluptez de la Vie; & ne trouvant rien de si agréable, rien qui en aproche, c'est de quoi ils font le plus de cas. Ils conviennent que la meilleure partie des plaisirs de l'Ame, consiste à pratiquer la Vertu, & à

n'avoir

n'avoir rien à se reprocher pour la Conscience. Pour ce qui est du plaisir des sens, & de la volupté corporelle, la Santé marche à la tête; ils lui donnent la palme & le premier rang: n'en foiez point surpris: c'est, disent-ils, qu'onne doit suivre le panchant naturel, foit à la bonne chere, soit à l'amour; soit, enfin, à ce qui s'apelle communément les Plaisirs de la Vie; non, il ne faut suivre ce pan-

chant que par raport à la Santé.

Ces objets flateurs & attirans n'ont point de vertu qui leur soit propre; ces actions fensuelles ne sont point agréables par elles-mêmes: ce n'est qu'autant qu'elles sont salutaires au Corps, & qu'elles réfistent à la maladie qui se glisse secrettement au dedans de la Machine Humaine, & qui peu à peu en déroute les resforts. Comme donc, le Sage pense & raisonne judicieusement, lors qu'il aime mieux detourner les maladies que de souhaiter la Medecine; de chasser la souffrance & les douleurs, s'il le peut, que d'apeller à son soulagement & à sa consolation; de même, il vaut mieux que ce genre de plaisirs ne lui manque pas, que d'être obligé de se faire guerir.

Si un homme fait consister son bonheur dans cette espèce de voluptez, c'est une suite nécessaire qu'il tombe d'accord qu'il ne sera enfin monté au plus haut degré de la félicité, que lors qu'aiant toûjours soif, toûjours quelque demangeaison, il passera toute sa vie à manger, à boire, à se grater, & à se froter. Or qui ne voit qu'une telle vie seroit non seulement honteuse, mais même, tout à fait misérable? Il est sûr que ces plaisirs font les moindres & les plus bas de tous, parce qu'ils sont les moins purs, & qu'ordinairement ils portent avec eux la peine & le chagrin. Si vous y faites bien réfléxion: ces voluptez ne viennent jamais qu'elles ne soient jointes avec les douleurs qui leur sont oposées. Tenonsnous-en à un seul exemple; la faim n'estelle pas unie avec le plaisir de manger? la partie n'est pas même égale. A proportion la douleur est beaucoup la plus longue: la faim naît avant le plaifir, & ne meurt que quand le plaisir meurt avec La Philosophie Utopienne dogmatise donc, & enseigne que, hors le cas de nécessité, on ne doit pas se laisser beaucoup entrainer à ces voluptez étrangéres. Ils ne laissent pas pourtant d'y prenprendre plaisir: ils ont une reconoissance pro onde pour la bonté de Mere Nature: voiez, s'entre-disent-ils, comment elle en use maternellement avec ses productions, avec ses Enfans: comme la nécessité les oblige de recommencer souvent les mêmes sonctions naturelles; la Nature les y pousse par un charme engageant & slateur.

Combien nôtre vie seroit-elle triste, ennuieuse, déplorable, s'il nous falloit chaffer par des poisons, & par des medecines ameres, les maladies de la faim & de la soif, comme nous chassons les autres maladies qui nous arrivent plus rarement? Mais nos Infulaires entretiennent. cultivent volontiers la beauté, les forces, l'agilité, regardant ces qualitez-là comme les propres & agreables presens de la Nature. Il y a encore d'autres plaisirs dont ils sont amateurs: ce sont ceux qui se prennont par les yeux, par le nez & par les oreilles. Ces voluptez, disent-ils, font singulieres à l'Homme; lui seul est capable d'en jouir. Aucun autre Genre d'Animaux ne contemple la forme, l'étendue, l'arrangement, l'ordre; enfin, la beauté du Monde. Aucune bête ne fent les fleurs, les parfums, les matieres

& les compositions odoriferantes; elles: n'en connoissent point l'agrément, & leur odorat est borné uniquement à distinguer leur mangeaille. Les Bêtes ne connoussent point les differentes inflexions de la voix; les distances & les raports entre les sons; la consonance & la dissonance; ce qui touche, ce qui émeut dans la Musique, les bêtes n'y sont ni sensibles, ni connoisseuses; c'est un des priviléges de l'Espèce Humaine. Aussi nos Utopiens s'attachentils à ces plaisirs-là comme à d'agreables assaisonnemens de la Vie. Mais quelque plaisir qu'ils se donnent, ils prennent bien garde que la moindre volupté ne nuise à la plus grande; que le plaifir n'ait des suites facheuses, & qu'il ne produise la douleur, ce qu'ils croient arriver necessairement dès que la volupté n'est pas honnête.

Nos Utopiens exigent beaucoup de reconnoissance pour la Nature; vous l'allez voir par l'induction suivante: ils difent: Mépriser la beauté du visage, affoiblir ses sorces; tourner son agilité en paresse, épuiser son corps par le jeûne & par l'abstinence; faire violence à sa Santé; ensin, rejetter les autres faveurs de la Nature, c'est être ingrat envers nô-

tre

tre Mere Commune. Quand on néglige ses propres commoditez pour procurer le bonheur des autres, & pour contribuer au Bien Public, dans l'esperance que Dieu tiendra compte de ce sacrifice, & qu'il récompensera cette peine-là par une plus grande volupté? A la bonne heure. Mais le faire du mal pour une ombre, pour un phantôme de Vertu sans que cela soit utile à personne; mais seulement pour s'accoutumer d'avance à la mauvaise fortune, à une adversité qui-n'arrivera peutêtre jamais? C'est-là, disent-ils, la plus grande des folies: pour prendre de tels sentimens, il faut être né dur, cruel à foi-même; il faut êrre d'une lâche méconnoissance envers la Nature. Ne diroiton pas que ces Philosophes austeres, comme s'ils dédaignoient d'avoir obligation à l'Auteur de leur Etre, renoncent à tous ses bienfaits?

Voila donc, les principes & les sentimens de ces, Peuples fortunez, touchant la Vertu, & la Volupté. Ils croient qu'à moins d'une Révélation Divine; qu'à moins qu'une Religion envoiée du Ciel, n'inspire à l'Homme quelque chose de plus élévé, de plus saint; ensin, quelque chose de surnaturel, l'Homme ne

fauroit decouvrir, ni chercher à la seule lumiere de sa Raison, une Félicité plus vraie, ni plus solide. Nous ne devons point nous arrêter ici à discuter, à aprofondir leur Opinion fur ce grand & important sujet. Le tems ne le permet pas; & d'ailleurs, la chose n'est pas necessaire. J'ai entrepris de vous raporter fidélement les Mœurs, les Goutumes, les Usages, les Spéculations des Utopiens: Mais mon but n'a pas été de défendre ces Infulaires, ni d'être leur Avocat en tout cela. Je me contenterai de vous déclarer naivement ce point-ci: quoi qu'il en puisse être de leurs Dogmes & de leurs Maximes, je luis fermement persuadé, qu'il n'y a point eu sur la -Terre de Societé Humaine si bien réglée, point de Peuple fi rare, point de Republique si heureuse.

Les Utopiens sont d'une Corpulence legere, agile, & vigoureuse: ils ont plus de force que leur taille, qui n'est ni grande ni petite, imais mediocre, nen promet. Leur terroir n'est pas toujours sertile, & ils ne respirent pas un air tout-à-sait fain! mais ils opolent à ces inconveniens deux moiens efficaces: l'un est la sobriete, la frugalité, i la remperance de bouche & de table: l'autre, Padrelle, l'industrie,

& le travail affidu dans l'Agriculture. Par le bon regime de vivre ils se preservent des mauvais effets que les exhalaisons & les influences de l'Air pourroient causer pour la Santé; & par leur industrie, ils previennent la sterilité de la terre & le peu de raport dans les Campagnes. fin, il n'y a point de Pais au Monde si fructifiant, si fécond en bestiaux; il n'y a point d'hommes moins sujets à être malades, ni qui vivent plus longtems. Non seulement, donc, vous verriez en Utopie une prompte & active diligence à réparer par art & par artifice un fond naturellement ingrat, ce que font aussi nos Laboureurs: mais vous y trouveriez encore; ici, une forêt abatue, les arbres arrachez & déracinez; là, un autre bois planté; & le tout par les mains du Peuple. Ce dernier travail ne concerne point la fécondité ni l'abondance; on n'y a égard qu'à la commodité des Voitures: ils s'apliquent à mettre le bois le plusprès qu'ils peuvent de la Mer, des Rivieres, & des Villes; car, disent-ils, on a bien moins de peine à transporter de him par terre, les fruits de la Moisson & les Vivres qu'une matiere auffi pefante : & d'un transport aussi difficile que l'est le bois. Nos

Nos Infulaires font une Nation aifée, plaisante, ingenieuse; elle aime la douceur du repos: mais quand, pour l'utilité commune, il faut essure la fatique des travaux du Corps, ces Peuples souffrent cela avec assez de courage & de patience. Hors la raison de necessité, ils n'ont nul panchant pour les exercices groffiers & pour la Mechanique. Mais quant à l'étude, à la meditation, au travail de l'esprit, ils y sont infatigables. Nous ne débutames point par leur faire connoître les Auteurs Latins, prevoiant bien qu'il n'y auroit que les Histoires & les Poësies qui seroient de leur goût: mais quand nous leur eûmes parlé du Savoir des belles Lettres, & de la Philosophie des Grecs, c'étoit une chose admirable de voir avec quelles instances, avec quel empressement, ils demandoient nôtre secours, & nôtre interprétation pour être instruits de cette matiere-là. Voulant bien aquiescer à leur priere, nous nous mîmes à lire. A parler franchement, nous le fîmes plutôt, de peur qu'ils ne s'imaginassent que nous ne voulions pas prendre cette peine-là, que dans l'esperance d'en tirer aucun fruit, ni de les mettre dans le goût de cette Lecture &

de cette Etude. Mais quand nous eumes continué un peu de tems, ils marquerent tant de diligence, tant d'activité, tant d'aplication, que nous conçûmes aisément que nous semions en bonne terre, & que nous ne perdrions point le fruit de nôtre travail. Quand ils conurent la Langue Grèque; auffi-tôt, ils imiterent facilement la forme des lettres & des caracteres; ils prononçoient les mots fans hesiter; ils de les mettoient sans la moindre difficulté dans la memoire; ils récitoient tout avec tant d'exactitude & de fidelité, que nous regardions cela comme une espèce de prodige & de miracle. Il est vrai que la plupart d'entre eux, non sculement se portoient avec ardeur à cette étude-là par inclination, mais que le Sénat les y avoit obligé par un Arrêt Juridique: tous é toient les Génies les plus distinguez de l'Ecole; tous d'un âge mûr, & le plus propre à la fine justelle du Discernement. Ainsi, en moins de trois ans, les U-

topiens attraperent, & possederent le Grec dans toute la perfection. Ils hisoient couramment tous les bons Auteurs, & les entendoient, à moins que les fautes d'écriture, de Copiste, ou d'impression ne les airetassent. Autant que je puis le conjecturer, ils firent ces rapides progrès dans la Langue Grèque, parce qu'elle ne leur étoit pas tout-à-fait étrangere. J'ai dans l'esprit que cette Nation, trois & quatre fois heureuse, tire son origine de la Grece. J'avoue que sa Largue est presque toute Persienne: neanmoins, dans les noms des Villes & des Magistrats, on y apergoit encore quelques traces quelques vestiges de la Langue Grèque.

A ma quatrième Navigation, j'avois embarqué, au lieu de marchandises, un assez joli balot de livres; car j'avois plus envie de ne revenir jamais que de hâter mon retour; & même j'avois résolu de ne revoir jamais un Monde aussi gâté, aussi corrompu, aussi pervers que celuici. Aiant eu le malheur de ne pas tenir affez ferme dans un si bon dessein, je laissai, en partant, à nos Insulaires ma petite Bibliothèque ambulante: vous plait-il en ouir le Catalogue? Presque tous les Ouvrages de Platon: plusieurs Quyres d'Aristote: Theophraste sur les plantes, mais déchiré en beaucoup d'endroits, à quoi je ne puis penser sans douleur. Etant sur Mer, j'avois malheureusement oublié de serrer mon Theophraste: un Singe à queuë, trouva ce volume fous sa patte; & ne pou-

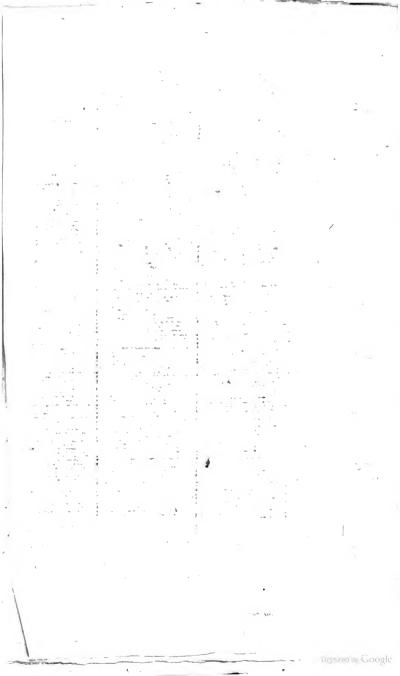

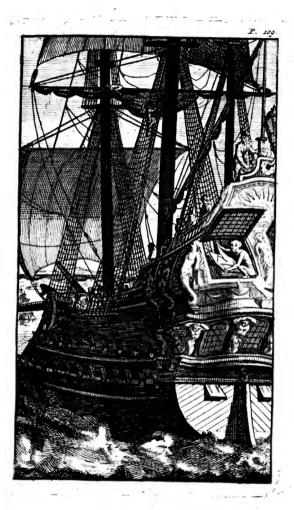

Lig arday Goog

pouvant en faire usage des yeux, encore moins de la tête, il se fit un jeu d'arracher, de côté & d'autre, les seuillets;

& de les mettre en fragmens.

De ceux qui ont écrit sur la Grammaire, ils n'ont que le seul Lascaris; car je n'avois point porté Theodore avec mois & je n'avois pour Dictionnaires qu'Hesychius & Dioscoride. Les Utopiens prisent extrémement le grave & judicieux Plutarque: mais ils sont épris de l'enjoûment & des graces de Lucien. Les Poëtes Grecs que j'ai laissé à nos Insulaires, font Aristophane, Homere, Euripide, & Sophocle avec les petits caracteres d'Aldus. Pour Historiens, Thucydide, Herodote, & Herodien. Ils ne sont pas même privez des livres de Medecine. Tricius Apinas. mon Compagnon de voiage, avoit aporté avec lui quelques petits Ouvrages d'Hippocrate, & la Microtechne de Galien: ces livres sont chez eux en grande estime. Quoi qu'il n'y ait pas de Païs où l'Art de guerir le Corps Humain soit moins necessaire qu'en Utopie, il n'y a pourtant point de Nation qui le respecte, qui l'honore davantage. Ces Insulaires comptent la connoissance de cet Art-là, quoique fondé uniquement sur la conjecture. fur

fur des principes équivoques, ils la comptent entre les plus belles & les plus utiles parties de la Science naturelle. Or, quand, par le secours, & à la lueur de la Philosophie, ils fouillent dans l'interieur de la Nature, ils tâchent de découyrir ses Secrets, il leur semble que non seulement ils tirent un plaisir inconcevable d'une telle contemplation; mais même que l'Etre Souverain, que celui qui, par la seule vertu de sa parole, a tourné le Néant en réalité; enfin que la premiere cause prend plaisir à leur contemplation, & les en récompensera dans cette vie-ci ou dans l'autre. Jugeant de Dieu, comme des autres Artisans, ils croient que l'Auteur de l'Univers a formé cette vaste & immense Machine. pour la donner en spectacle à l'Homme, soule Créature qu'il ait fait capable de ré-Béchir sur ce grand & bel Ouvrage. Donc, concluent-ils, Dieu aime, chérit, récompense les Hommes bien attentifs à regarder, à considerer, à admirer ce qu'il a produit par sa Toute-puissan-ce, & qu'il dirige par sa Sagesse & par la bonté. Au contraire, Dieu traite en bête sans ente dement & sans réflexion, un homme, qui, se mettant peu en peine de

de l'ordre, de la beauté, de l'arrangement, des causes, des essets de la Nature, sait en stupide & en souche son voiage mortel sur la surface de nôtre Globe.

Les Utopiens donc s'exerçant continuellement à l'étude, vous ne fauriez vous imaginer combien ils ont aquis de facilité pour l'invention des Arts qui abrégent la peine, & qui contribuent à rendre la Vie commode & agréable. Ils nous ont obligation de deux belles découvertes, la fabrique du Papier, & l'Imprimerie. Ce n'est pourtant, pas à nous feuls qu'ils en sont redevables; ils ont auffi contribué d'une bonne partie à se procurer ces Utilitez-là. Nous leur montrames dans ces livres que je viens de nommer, le Papier & les caracteres imprimez par notre Alde: nous leur. aprîmes de quelle matiere le fait le Papier, & comment on avoit decouvert le bel Art de l'Impression. Nous ne pouvions pas leur expliquer clairement ces deux Inventions; aucun de nôtre troupe n'étoit instruit à fond ni de l'une ni del autre. Cependant les Otopiens tout en tlous écoutant, pénétrerent finement les deux Arts; & au lieu qu'auparavant, ils itécrivoient que sur des peaux, que sur des écorces, & principalement, sur celle d'un arbrisseau nommé papyrus, ils essaierent la saçon du Papier, & l'Art de l'Impression. D'abord, ils eurent un peu de leine; le succès ne répondoit point assez au courage & à la bonne volonté: mais à force de recommencer la tentative, ils attraperent en peu de tems les deux Arts; & ils y reuffirent si bien, qu'il ne leur manque que les Manuscrits, que les Exemplaires des Auteurs Grees pour avoir en abondance des livres imprimez. Ils n'ont point à present d'autres livres que ceux que je leur ai laisse: mais ces Ouvrages ont été tant de fois rimprimez en Utopie; on en a fait tant & tant d'Editions, que mes livres s'y sont multipliez en plusieurs milliers d'Exemplaires.

Tous ceux qui voiagent dans cette Îlelà par un motif de curiofité, & pour conoître le Pais & les Habitans, pourvû qu'ils se soient rendus estimables par de longs Voiages, & par la connoissance de plusieurs Contrées, on les reçoit trèsbien; & ce sut par cet endroit-là que ces Insulaires nous firent un bon accueil; car ils se sont un grand plaisir d'entendre ce qui se passe chez les autres Nations.

Au reste, on vient rarement chezeux pour le Commerce & pour y trafiquer. Que pourroit-on y a orter? du fer: pour l'or & l'argent, comme les Utopiens en font moins de cas que de la terre, on seroit contraint de remporter ces précieux Métaux. De plus, touchant les marchandises, qu'on pourroit tirer de leur Ile, ils trouvent plus à propos de les transporter eux-mêmes chez les Etrangers, que de les laisser venir dans le Pais pour acheter ce qu'il y a de trop. Ils ont deux raisons là-dessus: l'une, que par une telle coutume, ils ont occasion de mieux conoitre les Peurles éloignez: l'autre, qu'ils entretiennent par là, qu'ils perfectionnent même leur habileté dans l'Art admirable de la Navigation.

## DESESCLAVES DUTOPIE.

Os Insulaires ne traitent point en Esclaves ceux qu'on a pris à la Guerre, à moins qu'ils ne l'aient faite eux-mêmes: les enfans des Esclaves n'heritent point, des chaines & des fers de leurs peres: tous les Esclaves dont on pourroit se saifir chez les autres Nations deviennent libres. Sur qui donc

tombe la servitude? sur le Crime, sur la Sceleratesse, sur le Forfait punissable du dernier suplice. Il importe fort peu que le Criminel ait commis la mauvaise action dans l'Ile, ou en quelque Ville étrangere: Les Utapiens châtient les Scélérats dès qu'ils sont en leur pouvoir; & même les Etrangers qu'ils punissent par l'esclavage font le plus grand nombre. On va les chercher; & après les avoir achetez, quelquefois à fort bas prix; le plus souvent même, les obtenant pour rien, ils

les transportent chez eux.

Non seulement on attache à un travail continuel ces divers genres d'esclaves; mais on les tient aussi à la chaîne. On traite beaucoup plus rigoureusement les Compatriotes; & les Utopiens alléguent sur ce sujet-là, pour justifier leur conduite partiale, une raison de morale très-sensée & très-édifiante. Quoi, s'écrient-ils, des hommes qui ont eu une si belle éducation, & à qui on n'a rien épargné pour leur inspirer, pour leur faire sucer avec le lait, l'amour de la Vertu, les hommes-là ont pris un mauvais cœur; ils n'ont pu se défendre contre les noirs attraits de la Scélératesse; enfin, aïant bû toute honte, aiant secoué la crainte

de Dieu, ils ont agi en déterminez, en desesperez? On ne peut, concluent-ils, on ne peut user de trop de rigueur envers ces miserables-là; on ne sauroit assez les faire

scrvir d'exemple.

Ils ont encore une autre espèce d'Esclaves: ce sont des valets qui, étant emploiez chez les autres Peuples aux usages les plus bas & les plus pénibles d'une Maison; d'ailleurs, laborieux, & pourtant pauvres, viennent, de leur bon gré, en Utopie, pour y offrir leurs services. Ces étrangers sont les bien-venus; en les traite avec douceur, avec honnêteté; il est vrai qu'on les fait travailler un peu plus que les autres, parce qu'ils sont endurcis à la fatigue. A cela près ils n'ont pas beaucoup moins de part à l'Humanité Nationale & Commune que les Citoiens: on ne les retient point par force, on ne les renvoie jamais à vuide.

Les Utopiens, comme je croi vous l'avoir dit, soignent les malades avec beaucoup de zèle, d'affection & de charité; ils n'ômettent rien pour leur procurer la convalescence, & un parfait retour de santé, soit par le secours de la Medecine, soit par l'observation d'un bon régime. Pour ceux qui sont ataquez d'un

K 2 mal

mal incurable, ces rares & finguliers Humains leur donnent toute la consolation imaginable: Ils se mettent auprès d'eux; ils causent avec eux; ils les encouragent; enfin, ils leur donnent tout ce qui peut les soulager. Si la maladie est non seulement irremediable, aussi violente, causant, presque continuellement, des soufrances aigues, des douleurs dechirantes: alors les Prêtres & les Magistrats font au Malade cette exhortation: Nôtre Ami; Nôtre Frere: puis qu'il n'y a nulle esperance, & que vous n'êtes plus propre aux fonctions de la Vie: qu'au contraire, en reculant vôtre mort, vous êtes à charge à vous & aux autres: suivez nôtre conseil; ne vous opiniâtrez point à nourrir chez Vous cette peste, cette maladie contagieuse; & puis que la Vie n'est plus pour vous qu'une peine horrible, qu'un tourment sans relâche, avancez, hâtez courageusement vôtre dernier Jour. Apuié d'une bonne esperance, faites réfléxion que vous passerez de ce Monde-ci chez les Morts, comme un homme delivré du cachot & de la torture. Si vous êtes assez foible pour ne pouvoir vaincre l'impression de la Nature; si vous répugnez trop à vous tirer du du nombre des Mortels, souffrez, moins, que quelque autre vous rende ce bon office. Privé, generalement, & pour jamais, de toutes les douceurs de la Vie, c'est vous tirer d'un cruel-suplice, que de vous donner la mort: pouvezvous trouver un meilleur ami? Vous lui aurez plus d'obligation qu'à ceux qui vous ont engendré. Vos parens, qui ne visoient qu'à se contenter, vous ont exposé, avant de vous conoitre, aux peines afreuses que vous endurez : mais celui qui, de vôtre consentement, vous déchargera de la Vie, il vous affectione, il vous chérit, il compatit à vôtre malheur; & il ne cherche qu'à vous faire entrer dans le Repos Eternel. Vous ne fauriez donc agir plus sagement qu'en donnant vous-même ouverture & passage à vôtre ame, ou qu'en priant quelque bon Citoien de supléer à vôtre peu de courage. D'ailleurs, ce sont les Prêtres, ces Ambassadeurs, ces Ministres, ces sacrez Interpretes de la Divinité, oui, ce sont eux-mêmes, qui vous excitent à procurer vôtre delivrance; la pieté donc, la sainteté, la Religion ne vous obligentelles pas à les croire, & à ceder à la force de leurs raisonnemens? Les Malades, K 3

qui ont le bonheur de se laisser persuader, se font mourir par une abstinence volontaire; ou prenant un soporatif mortel, ils partent sans aucun sentiment. Mais on ne contraint personne à cesser de vivre, on ne donne jamais la mort à ces Malades desesperez, & toûjours souffrans: tant s'en faut: on ne diminue rien des soins qu'on a pris pour eux, on les assiste jusqu'au dernier soupir; ces Peuples étant persuadez que, de cette maniere-là, le Malade meurt honorablement. Si quelcun, ennuié de la Vie, ou par desespoir, se separe des Vivans. & se tuë; censé indigne de la terre, du feu, & des honneurs de la sepulture, on le jette, comme un infame, dans quelque Marais.

Passons aux Mariages des Utopiens. Il n'est point permis d'entrer dans le lien de la Generation, autrement d'épouser, qu'à dixhuit ans pour la Fille; & qu'à vingt-deux, pour lé Garçon. Si les Accordez, par un transport de tendresse mutuelle, ont succombé à l'impatience amoureuse & ont prévenu l'Astion Conjugale, on leur fait une rude censure: on leur désend même absolument de se marier; & ces pauvres Amans n'oseroient

lc



. Oh zaday Goog

le faire; ils brûlent à petit seu, chacun de leur côté, à moins que le Prince ne fasse grace, & ne dispense de la Loi. Mais le Pere & la Mere de famille chez qui le délit, la fornication, le larcin amoureux. a été commis, ont à essuier une grande infamie, pour n'avoir pas veillé assez exactement sur l'honneur de la fille ou du garçon, & sur le leur propre. Pourquoi, à vôtre avis, punissent-ils si sévérement une chose, un écart qui ne passe chez nous que pour une legére foiblesse, que pour une peccadille? Voici sur quoi ils se fondent. Le Mariage, disent-ils, est un étrange & bizarre engagement : il faut y passer ses jours avec une prétendue Moitié qui, trop souvent, est un terrible antagoniste; il faut souffrir & partager ensemble tous les chagrins, toutes les traverses qui surviennent dans le Ménage. On ne sauroit donc prendre trop de précautions pour empêcher que l'Amour Nuptial se ralentisse, & ne s'éteigne, fur tout, ce flambeau brûlant ordinairement d'une flamme de paille. Or quelle meilleure mesure, pour obvier à cet inconvenient-là, que d'éloigner, autant que cela se peut, les sourdes & secretes pratiques de Vénus; que de défendre, que: eque d'interdire tout Commerce generatif, xcepté celui d'une Conjonction legitime?

Au reste, voiez un peu comment l'Opinion fait tout chez les Mortels: quand il est question d'épouser; les Utopiens ont une coutume qui passeroit chez nous pour déraisonnable, pour ridicule, pour malhonnête; & laquelle, néanmoins, ils observent avec beaucoup de serieux & de gravité: Nos Insulaires ne savent ce que c'est que de se marier au hazard quant au corps. Une prude & vénérable Matrone fait voir à l'Amant sa Maitresse, en pure nature, c'est-à-dire, toute nuë; & réciproquement, un homme de bonnes mœurs, un homme de probité, montre à la fille, ou à la veuve l'étalage viril; il. lui ôte la chemise, & le lui presente à contempler, à examiner depuis la têtejusqu'aux piés. Nous ne pouvions garder nôtre serieux en aprenant ce beau. Spectacle du Paradis terrestre avant l'inconcevable chute du Pere Adam: nous ne pûmes, même, nous empêcher de leur dire que cet usage-là étoit sot & im-Mais Dieu fait comment nous fumes relancez: les Utopiens ne pouvoient, admirer affez, la folit de toutes les autres Nations. Quoi, disoient-ils, pour.

pour acheter un bidet de quatre-ving sous prenez de grandes précautions? Quoique cette petite bête soit presque tout à découvert, vous ne laissez point de vouloir la connoître mieux. desseller, debrider le cheval: on en examine soignensement les piés, les jambes, la croupe, les yeux, la tête, l'encôlure; enfin, on le regarde par tout; tant on a peur d'être pris pour dupe, tant on craint que l'animal n'ait quelque ulcere, quelque défaut caché. A combien plus forte raison devez-vous être attentif au choix que vous faites d'une femme? De cette alliance, de cet assemblage-là dépend le plaisir ou le dégoût pendant toute vôtre vie. Si vous vous joignez à un corps que la Nature ait formé en mauvaise humeur; un corps qui ait des difformitez secrettes, vous avez mal échu; vous voila malheureux le reste de vos jours. Cependant, parmi vous l'Homme & la Femme, le Mâle & la Fémelle s'unissent à l'avanture. On se prend l'un l'autre à tout risque: le corps couvert, bien & dûment caché par l'habit; enfin, on ne se voit que le visage; on ne se connoit que de la longueur d'une main; hé, qu'est ce que c'est que cela, je vous prie, pour la fonction con-

jugale?

On ne se marie point pour s'en tenir au raport, à la conformité des humeurs:les Philosophes même, ne sont pas fâchez que leurs Femmes aient, en corps & en beauté, quelque chose de plus que les bonnes qualitez de l'Ame. Ne peut-il pas arriver, n'arrive-t-il pas souvent que le mari trouvant sur sa nouvelle Epouse des défauts qu'elle cachoit sous un habit, peut-être é-clatant & magnifique, s'en dégoûte pour jamais, & qu'il a horreur de l'aprocher conjugalement? Cependant, point d'autreremede que la patience; il n'est pas permis de se séparer. Si, après les nôces, cette facheuse & mortifiante découverte survient à l'une des Parties, toutes les deux n'ont point d'autre parti à prendre que de souffrir, & que de s'accommoder au N'est-il donc pas juste que les Loix se mêlent de cette affaire-là, qu'elles fournissent un moien infaillible pour n'être pas trompé sur une chose de cette importance? On devoit pourvoir avec d'autant plus de soin à cet inconvenient-là, que la Polygamie est sévérement défendue dans nôtre Ile: chacun y

a sa chacune; & à moins d'adultère ou de mœurs assez mauvaises pour ne pouvoir être suportées, le mariage ne se rompt ordinairement que par la mort; c'est presque toujours cette grande Défaiseuse qui dénoue le meilleur, ou le plus dur de tous les liens.

Quand les Conjoints sont dans le cas de pouvoir être légitimement séparez, le Senat le leur permet par un Acte Juridique. Les voila donc desacouplez & libres: condition que la Partie coupable & condamnée passera le reste de ses jours dans l'infamie, & dans le célibat. Mais répudier une femme dont la conduite est irréprochable; la répudier, dis-je, par la feule raison qu'il lui est survenu quelque infirmité corporelle? C'est ce qui ne se permet jamais chez nos Utopiens. Ces Peuples croient avec une raison, avec un bon sens qu'on ne sauroit trop priser, que c'est une vraie & détestable barbarie d'abandonner quelcun lors qu'il est dans la plus grande foufrance, lors qu'il a le plus besoin de consolation. La Vieillesse est la mére trop féconde des infirmitez; elle-même est une maladie: hé quoi! cette vieillesse vous fera parjure? Vous repudierez vôtre femme; vous ouiterez vôtre mari, parce que la neige &

promise devroit se rafermir.

Cependant il arrive quelquefois en Utopie, que les Maris & les Femmes, se trouvant d'une humeur absolument incompatible, cherchent, l'un & l'autre, quelcun, ou quelcune, avec qui ils esperent vivre plus agreablement. En ce cas-là les Epoux se séparent d'un consentement mutuel, & convolent à de secondes Nôces. N'allez, pourtant, pas vous imaginer que cela se fasse sans autorité de Magistrature. Sénateurs s'informent exactement du Fait : ils emploient même à la recherche leurs: femmes, comme fines connoisseuses en cette matiere-là; & après avoir connu clairement que l'union des Complaignans estun enfer, & que le Mariage ne peut pas raisonnablement subsister, le Sénat prononce la sentence de Divorce. n'est, pourtant, qu'à l'extremité, qu'on en vient-là: Nos Insulaires, Nation fort pénetrante, n'ignorent pas que c'est un mauvais moi en pour faire régner l'amour dans le Mariage, de faire esperer qu'on peut se démarier.

Les corrupteurs, les violateurs du Mariage sont punis d'une servitude très-dure; & celui, ou celle qui a reçû l'affront peut se remarier à qui bon lui semble. Si ni l'un ni l'autre ne vivoient dans la Continence, dans le célibat, la personne offensée, rompant avec sa partie adultére, est en droit de prendre celui, ou celle qui a fait le Cocuage, s'ils sont à son gré; ou de choisir un autre parti. Si le Mari, ou la Femme, pour qui on a perdu la Foi Conjugale, persiste à vouloir aimer son indigne, son infidèle Moitié, ils peuvent encore vivre ensemble sous la Loi du Mariage; à condition, neanmoins, que la Partie innocente se résoudra à suivre la Partie adultère, & condamnée aux travaux à cause de son crime: il arrive, même quelquefois, que le Prince, touché de compassion par le repentir sincere & amer de la Moitié coupable; & par les soins: officieux, assidus de la Moitié innocente, leur fait grace, leur rend la liberté, les remet au nombre & dans la condition des autres Citoiens. Mais une rechute dans l'Adultère est punie de mort sans misericorde. Avouez-moi, Messieurs mes deux Amis, que nôtre usage est bien différent. tant dans les Cours des Monarques, que chez les Particuliers!

Il n'y a point de suplice reglé pour la punition des autres crimes. Le Sénat en ordonne selon qu'ils sont plus ou moins grans, plus ou moins énormes. Les Maris font en droit de châtier leurs femmes : les péres & les méres, leurs enfans; à moins que l'action ne soit si noire, si criante, qu'il faille necessairement faire un exemple public. Mais presque toûjours on punit en Utopie les forfaits même les plus horribles, on les punit, dis-je, par la peine de l'esclavage. Ces Insulaires croïent; & selon mon iens, ils croient fort juste, que cette punition, par la servitude, n'est pas moins rigoureuse aux scélerats que la mort, & qu'elle est plus utile à la République. Quel bien, quel profit aporte dans une Societé Humaine l'Art afreux des Bourreaux? Ce sont autant de Citoiens de moins, qui par repentir, ou par force, auroient pu rendre service à leurs compatriotes. Car enfin, un homme bien vivant & bien travaillant, est beaucoup plus utile à nôtre Espèce qu'un cadavre: ces miserables esclaves, étant exposez tous les jours à la vûë des Passans, font bien une autre impression de crainte & de terreur contre le crime, que quand la mort & le tems les ont fait disparoître. Si ces esclaves, ainsi doucement & humainement traitez, se révoltent : s'ils se soulevent contre le travail, alors on les tuë, on les massacre comme des bêtes feroces, & indomtables, soit par la prison, soit par les fers. Mais pour ceux qui, avec une patience courageuse, suportent tranquilement leur déplorable condition, ils ont toûjours l'esperance d'étre rétablis. Lorsque ces Malheureux, succombant sous la fatigue de ces longs & pénibles Ouvrages, paroissent touchez d'un vrai repentir; quand ils font voir que le crime leur déplait beaucoup plus que le châtiment; quelquefois par la prérogative du Prince, quelquefois aussi par la voix du Peuple, on adoucit leur servitude; ou, on les remet en pleine Liberté.

Avoir follicité femme ou fille à donner la derniere faveur, c'est comme si on avoit commis le viol, la fornication, ou l'adultère. Chez les *Utopiens*, en tout genre de crimes, la volonté déterminée au mal, & les efforts pour y reüssir, sont réputez pour le Fait. Est-il juste, disent-ils, que celui qui n'a point commis un crime à cause qu'il n'a pû venir à bout de son dessein, est-il juste qu'on lui pardonne sa sceleratesse, parce que l'execution n'a pas été possible? Ces

Ces Peuples aiment heaucoup les fous & les boufons. C'est une grande honte de leur faire la moindre insulte, tant les Utopiens sont éloignez d'empêcher qu'on ne se fasse de la Folie un sujet de divertifsement. Ils croient que c'est être privé de raisonnement & de reflexion. Quand ils voient un Citoien assez sombre, assez grave, assez austère pour ne prendre aucun plaifir aux actions, ni aux paroles d'un foû, ils se gardent bien de le lui confier, ni de le mettre sous sa protection: ils craindroient qu'un boufon, qui n'est propre qu'à servir d'amusement, ne causant point de joie à ce sévére Caton, il ne le négligeat, qu'il n'en prît aucun foin.

Il n'est point du tout honnête en Utspie de railler la laideur, ni la mutilation. Les Citoiens, loin de rire des défauts corporels de quelcun, se moquent du moqueur; &, en gens de bon sens, ils ne fauroient concevoir qu'on puisse plaisanter sur un travers de Nature, lequel étoit inévitable: une telle turlupinade paffe chez eux pour folie. Comme ils croient qu'il y a de la négligence & de la paresse à ne point cultiver la Beauté Naturelle, ils regardent, au contraire, comme une

LIVRE SECOND. coûtume infame, de se faire le teint brillant, de se mettre le blanc & le rouge sur les joues, de se farder enfin, d'emploier tous ces differens artifices que nos Dames savent si bien mettre en œuvre pour paroître belles & bien faites. Nos Utopiens connoissent, par expérience, que ce qui serre le mieux le sacré Nœud du Mariage, ce n'est point la beauté de la femme ; c'est sa probité, c'est sa bonne conduite, & le respect qu'elle porte à son Mari. Quelques - uns se laissant séduire à l'éclat de deux beaux yeux, n'épousent que la jeune, que l'aimable, que la toute charmante Personne: Mais que ces Meffieurs les Epoux amoureux aient eu, pour Lot, une femme, fans vertu, fans honneur, fans complaisance? Les parties souffrent comme deux ames damnées, ou la bonne Déeffe, nommée Divorce, vient au secours.

Ce n'est pas, seulement, par les Loire Pénales que les Utopiens écartent le Vice & le Crime: ils invitent aussi à la Vertupar des récompenses honorables. C'est dans cette vue-là qu'ils font ériger sur la grande Place, des statués à ceux qui ont rendu à la Patrie quelque service confiderable. Cette glorieuse distinction pro-

duit

duit deux bons effets: elle conserve, par un Monument durable le souvenir des belles actions, & elle excite, elle éguillonne les Descendans de ceux à qui la République a obligation, à marcher sur les traces de leurs Ancêtres. Celui qui est convaincu d'avoir brigué une Charge de Magistrat, ne peut plus esperer d'entrer jamais dans le Gouvernement ni dans les Emplois Publics. Ces trop fortunez Iusulaires vivent ensemble d'une maniere agreable, douce, tendre, toute fraternelle: oh les heureux Mortels! Les Magistrats ne se renfrognent point; leur air n'est rien moins que menagant, que terrible; ils ont la douceur, la bonté peinte sur le Visage: on leur donne l'aimable nom de Pere; & ils tâchent, autant que cela peut s'accorder avec la Justice, ils tâchent de mériter ce plus aimable de tous les tîtres. Ces Magistrats reçoivent les honneurs dûs au Caractere & à la Fonction: mais ils n'exigent nullement cela de droit; & ils ne se formalisent point quand on ne les saluë pas. Le Prince même ne se distingue ni par les habits Rojaux, ni par le Diadème, ou par la Couronne: on le reconnoit, seulement, à une poignée de blé que sa Ma-





jesté Utopienne a coûtume de porter à la main; & par lequel bouquet, incomparablement plus précieux que celui des fleurs les plus rares, les plus odoriférantes, ce Monarque, si Monarque y a, désigne symboliquement que son devoir essentiel est de nourrir ses Sujets & de les rendre heureux. Grand Dieu, quelle difference entre Prince & Prince! La marque respectable, vènérable du Pontise, est un Cierge allumé qu'on porte devant sa figure sacratissime.

Les Utopieus ont fort peu de Loix; & en effet, aiant eu le bonheur de se former en une si douce, en une si humaine République, qu'ont-ils affaire de tant de Réglemens & de Constitutions? Ce qu'ils desaprouvent même le plus chez les autres Peuples, c'est que le nombre presque infini de Volumes touchant les Loix, & leurs Interprètes, ne suffifent point pour maintenir une Nation en repos. Or nos Infulaires foûtiennent, & ils n'ont pas tout le tort, qu'il n'y a pas au Monde d'injustice plus criante, que de lier, que d'enchaîner l'Homme par des Loix si nombreuses, que sa vie n'est pre assez longue pour les lire; & d'ailleurs, des Loix si obscures qu'on ne comprend rien au meilleur Interprète. Les Avo-

cats ne feroient pas fortune en ee Païs-là; sur tout, ceux qui entendant bien le Pour & le Contre, tordent finement, malicieusement les Loix, & les expliquent en faveur de la Cause la plus inique : tous ces subtils & rusez Plaideurs n'ont rien à esperer en Utopie, on ne les y connoît point; & s'ils y paroissoient, on les regarderoit comme les ennemis, comme les pestes de l'Equité. Nos Insulaires crojent fort judicieusement, qu'en fait de procès, il vaut mieux que chacun dise ses raisons, expose son droit au Juge, qu'à un Avocat. Le Juge écoute avec les oreilles de la Justice: le Complaignant ne se sert point avec lui de détour ni de fourberie: n'aiant point d'Avocat qui lui aprenne à tromper, à en imposer, il dit naturellement la chose comme elle est : le Juge examine, pèse, balance les raisons; & il défend les moins fins & les plus ingenus contre la malice & la calomnie des Rusez.

Vous m'avoûrez, Messieurs, qu'il est bien dissicile d'observer une telle droiture, une telle équité dans les autres Pais, où tout est plein de Coutumes embarassées, douteuses, ambigues; ensin, chez ces Nations où tout est herisse de Loix. Au reste, chaque Utopien est Docteur en

Droit.

241

Droit. Car je vous ai dit qu'ils avoient très-peu de Loix; & comme l'interpretation en est facile & naturelle, il n'y a point de Citoïen qui, n'en penètre d'abord toute l'équitér Le but, la fin, le motif de toutes les Loix, disent-ils, c'est que tous les Membres de la Societé Civile soient instruits des obligations communes & réciproques; c'est que chaque Particulier, qui a l'usage de la Raison, soit averti de son devoir: à quoi bon donc, concluent-ils, à quoi bon tant rafiner par les Commentaires, par les Gloses, par les Codes, par les Digestes &c? Peu de gens sont capables de comprendre ces subtilitez-là : au lieu qu'une Loi simple, claire, & dont le sens n'a rien d'équivoque, est à la portée de tout le monde. au Vulgaire, qui, dans un Etat fait le plus grand nombre, & qui a le plus besoin d'avertissement, qu'importe, à son égard, qu'on ne fasse aucunes Loix, ou qu'on les fasse si obscures, si embrouillées, qu'il faut avoir un génie supérieur, ou l'esprit tourné à la chicane, pour entendre les Interprêtes & les Commentateurs de ces Loix? La Populace, dont les Lumieres sont très-courtes, & qui dans son ignorance ne s'occupe qu'à gagner la vie, cette Populace pourra-t-elle atteindre à la Science Legislative, à la Me-

taphysique du Barresu?

Nos aimables Insulaires sont extremé-ment utiles au Voisinage. Il y a long tems que les Utopiens ont délivré de la Tyrannie & de l'Opression plusieurs Peuples prochains. Ces Nations, charmées de la Morale, & du Gouvernement de l'Utopie, vont y chercher des Magistrats: Les uns en prennent pour douze Mois; les autres, pour cinq ans; cela dépend des Demandeurs. Quand ces Officiers de Judicature ont fait leur tems; on les remène avec tous les honneurs, avec tous les éloges dûs aux bons Magistrats; & on en reprend de nouveaux. Il est certain que ces Peuples qui confinent avec l'Utopie, ne sauroient agir ni plus sagement, ni plus utilement pour leurs Républiques. Le bonheur & le malheur d'une Societé Humaine dépendent des mœurs de ceux qui en ont l'administration. Sur ce Principe-là, peut-on agir plus prudemment? Ces Nations, dans le Monde dont je vous parle, choisissent, pour superieurs, des gens, qui, n'aïant qu'une Charge passagere, & devant retourner bientôt dans leur Patrie, ne se laisseront apa-

aparemment point corrompre par l'amorce séduisante du Profit; & qui, étant inconnus aux Citoïens, ne tomberont, ni par amitié, ni par haine, dans aucune partialité; toûjours prêts à tenir dans l'équilibre la balance de Thémis; toûjours disposez à soûtenir le bon Droit. L'inclination & l'interêt; lorsque ces deux mauvais Panchans se trouvent dans les Tribunaux, c'en est fait de la Justice; Justice pourtant, qui est le lien, & le nerf de

la République.

Les Utopiens donnent le nom d'Alliez à ces Peuples qui viennent leur demander des Magistrats; & pour les autres Nations auxquelles ils font sentir les effets de leur genérosité, ils les apellent Amis, Ces Traitez que les autres Etats font, rompent, & renouvellent si souvent les uns avec les autres, nos Infulaires ne connoissent point cela. A quoi sert un Traité? disent-ils : la Nature aïant fais les Hommes pour s'entr-aimer, pensezvous que celui qui viole les impressions & les Loix de cette Mere Commune, se fasse un scrupule d'enfraindre les clauses d'un Traité?

Ce qui confirme, ce qui fortifie les Utopiens dans ce sentiment-là, c'est que,

dans leur Monde, ordinairement les Conventions, les Accords entre les Princes. ne sont pas observez de fort bonne foi. En Europe, & principalement dans les Pais de la Religion Chrétienne, la majesté des Pacifications signées, ratifiées, jurées solemnellement sur les Livres Sacrez, est sainte & inviolable. Cela vient en partie de la droiture & du bon naturel des Monarques; en partie aussi du respect, de la crainte que les Princes ont pour le Souverain Pontife. / Comme le Vicaire du Chef invisible de l'Eglise, ce Lieutenant General de la Divinité. cet Homme du Ciel, ne s'engage à rien qu'il ne l'exécute très-religieusement, aussi veut-il, & cela d'autorité divine, & conséquemment absoluë, que les Rois & les Souverains tiennent exactement parole sur tout ce qu'ils ont promis. Princes qui biaisent, qui, pour ne point accomplir la Convention, cherchent des échapatoires & des subterfuges, le Saint Pere de Pape les châtie sévérement avec le fouët de la Censure Pastorale, ou par la foudre de l'Excommunication. Les Souverains Pontifes jugent avec beaucoup de bon sens & d'équité, qu'il est tout-à-sait honteux à des gens, qui font

leur plus grande gloire du titre de FIDE-LE, de ne point garder la foi dans les Conventions & dans les Traitez.

Mais dans le nouveau Monde our l'Utopie est placée; Monde, à peine moins séparé du nôtre par ce grand Cercle nommé l'Equateur, ou la Ligne, qui divise le Globe terrestre par la moitié, que par la difference des coûtumes & des mœurs : dans ce Monde-là, dis-je, on ne compte point du tout sur les Conventions. d'Etat & de Politique: les Traitez y sont aussi minces, aussi fragiles, que nous pouvons nous vanter de les avoir fixes, fermes & durables. Le fondement de cette défiance mutuelle, prenez la peine d'écouter. En ce Monde-là, quand la plûpart des Princes, lassez, rebutez, épuisez d'hommes & de finance dans la Guerre, sont contraints de faire la Paix, ils conviennent d'un Lieu pour traiter. Ambassades superbes & magnifiques: Pompe & figure à l'envi : mais sur tout, table splendide, somptueuse, & des divertissemens d'éclat. La Négotiation du prétendu Plenipotentiariat dure des Mois & des Années. Tant que le Tapis est ouvert, c'est à qui agira le plus finemert, c'est à qui se trompera le mieux. A la fin.

LZ

on s'accorde. Tant de formalitez; tant de cérémonies; tant de remercîmens au Ciel; tant de réjouissances épanchées! & la suite de la dévotion & de la joie publique, quelle est-elle? C'est ordinairement une prompte rupture: plus la Paix fait de fracas chez ces Peuples Lointains, moins on en doit esperer la durée. Vive nôtre chére & tranquile Europe pour les sermes & stables Pacifications.

Savez-vous la Source des Guerres qui font si fréquentes, qui eausent tant d'embrasement dans ce nouveau Monde que j'ai eu le bonheur de découvrir? C'est que les Traitez, les Alliances, les Confédérations; enfin, les accommodemens & les racommodemens des Princes, s'y font en des termes si ambigus, si équivoques, si captieux, que le Souverain n'y est jamais lié tout-à-fait: il trouve toûjours des ouvertures, & des moiens pour échaper à ses engagemens. Cependant, si ces Seigneurs Plénipotentiaires trouvent dans quelque Contract d'un Particulier, la même ruse, ou pour mieux dire, la même fraude, la même fourberie; prenant un air grave, une face majestueuse, ils nomment ce piège & ce panneau,

mauvaise foi, noirceur, sceleratesse; & fronçant le fourcil, comme feroit un Lieutenant Criminel, ils condamnent, de hauteur, à la mort ces Faussaires masquez: mais pour avoir procédé inique-... ment dans la Forge de la Paix; pour avoir trompé dans une Négociation? Ils s'en font honneur; ils croïent avoir rendu un grand service au Roi leur Maître. Après un tel contraste, accordez l'Homme avec l'Homme; je vous en défie. Ne sommes-nous pas heureux d'être nez dans cette plus petite partie de la Terre, où les Princes & les Souverains marquent tant de Probité; où les Mortels agissent fi humainement?

Mais quelle conséquence peut-on tirer de la coûtume & de l'usage de ces Etrangers qui ont si peu de bonne soi & d'humanité? La voici. Ces Peuples ont chez eux deux Justices d'une espèce tout opposée. L'une influë sur les Sujets, & principalement sur le Vulgaire: Cette Justice-là est humble jusqu'à la derniere bassesse: elle va à pié; & infiniment au dessous du faste Roïal; elle rampe comme un serpent; elle est saus équipage, sans suire, sans escorte; toûjours trainant ses sers, & ne pouvant franchir un L 4

pas tant soit peu difficile. L'autre Ius TICE est la vertu des Princes; & comme elle est incomparablement plus refpectable, infiniment plus auguste que la Justice du Vulgaire, elle a aussi un privilége extraordinaire & sublime; son Droit est de n'avoir point d'autre Loi que la Volonté:

Voilà, comme je vous ai dit, la raison de nos Utopiens: voiant dans leur Monde ces Monarques, qui, possédez du Démon de l'Ambition, tiennent si mal leurs promesses publiques, & qui violent même ce qu'ils ont juré solemnellement sur la Foi Divine, les Utopiens, dis-je, ne veulent avec leurs Voisins na Preliminaires, ni Protocole, ni Articles; enfin, ils ne veulent aucune Convention écrite. Peut-être changeroient-ils bien vîte de sentiment s'ils vivoient sous nôtre. Soleil, & fous nos Climats. Hs ont encore là-dessus un autre point de Philosophie; je vous l'ai déja infinué. Ils vous disent : les Alliances, les Conventiors, les Traitez; enfin, tous les Accords entre les Etats, seront observez exacte-ment: soit; à la bonne heure. Mais, n'est-ce pas toûjours un grand mal d'avoir laissé vieillir la coûtume de faire des Trai-

Traitez & des Conventions? Que marque, s'il vous plait, un tel usage? Redoublez, je vous prie, vôtre attention. Deux Peuples sont separez par la petite distance d'une Colline, ou d'une Rivicre: Comme si la Nature ne leur avoit point donné le raport, la liaison qu'elle met entre les Individus de toutes les autres Espèces vivantes, ils se regardent tout de même, que s'ils étoient nez pour se piller, pour se ravager, pour s'egorger l'un & l'autre; & c'est ce que ces Peuples pratiquent barbarement, tant qu'ils ne sont point convenus par un Traité. La Convention est-elle faite? Ne vous imaginez pas que pour cela; ces deux Nations soient en meilleure inrelligence. Tant s'en faut : on s'entrevole, on s'entre-brûle, on s'entretuë de plus belle; & pourquoi, ne vous en déplaise? Parce que ceux qui ont dressé les Articles, étant des étourdis & des imprudens, ne se sont point expliqué assez formellement, assez nettement. si bien qu'en examinant de près, qu'en aprofondissant le Traité, on n'y trouve que des termes ambigus; & les deux Etats voisins recommencent à chercher leur destruction réciproque. Au contraire, la faire.

saine & belle Morale des Utopiens eft qu'on ne doit jamais apeller Ennemi que celui qui a fait tort; & qui s'est attiré la haine par quelque violence, par quelque injustice. Si les Hommes, ajoutent-ils, suivoient la pente de la Nature dont ils. font les Ouvrages, & qu'elle n'a formé que pour l'Innocence, quel besoin auroient-ils de Traitez & de Conventions? L'inclination individuelle ne devroit-ellepas avoir plus de force que du papier noirci? Ce ne sera jamais par les Contracts publics & particuliers que les Mortels s'entr-aimeront: les mots, les promesses, les engagemens Civils n'y font rien : leseul & solide Pivot du Genre Humain c'est la bienveillance; c'est le Cœur.

## DE LA GUERRE DES. UTOPIENS

reur & en abomination: au lieu, difent-ils, que ce feroit aux Bêtes féroces à s'entre-mordre & à s'entre-tuer, il n'est point d'Animal si déchainé, si furieux contre son Espèce que celui qui se vante d'ayoit seul le beau privilége de la Raison. ConContre le sentiment & l'usage de presque toutes les Nations, les Utopiens croïent que rien ne mérite moins le nom de GLOIRE que cette sumée, qui sous les mots specieux & imposants de Courage, de Bravoure, de Valeur, sort d'un seu barbare, qui chez les Hommes, cause de grans incendies, & en envoie une nombreuse quantité dans le vaste Empire des Morts.

Nonobstant l'horrible aversion que l'Humanité inspire à nos Utopiens contre la Guerre; ils ne laissent pas de s'exercer dans la Discipline Militaire. Il y a des jours fixez pour cela; & les Femmes, même, ne sont point dispensées de l'Aprentissage de Tuérie Humaine. Ils font régulierement cet exercice-là pour s'aguerrir: mais ils ne prennent les Armes qu'à la dernière extremité. Trois seuls motifs sont affez puissans pour les faire entrer en Guerre. 1. Quand on fait chez eux des irruptions & qu'ils sont obligez de défendre leurs Frontieres. 2. Dès qu'ils aprennent que leurs Amis, que leurs bons Voisins sont en danger, & qu'ils ont l'Ennemi sur leurs Terres, ils arment au plus vîte, & courent à leur secours. 3. & enfin, s'ils savent, que quelque malheu-ICUX reux Peuple gémit sous l'opression, sous la violence d'un Tyran; touchez, alors, de cette aimable compassion que tout Mortel auroit en suivant les impressions de la vraie Nature, ils prêtent gratuitement leurs Forces; & ne les rapellent que quand la Nation opprimée est sortie du

Joug & de l'Esclavage.

Les Utopiens fournissent donc de leur propre Finance, des Troupes auxiliaires à leurs Amis. Ils ne le font pas seulement. pour aider les Voisins à repousser l'attaque, à se désendre contre les injustes Agresseurs; ils les secourent aussi pour leur donner moien d'exercer la Lei du Talion, & de se vanger du tort & des injustices qu'ils ont souffert. Mais nos Insulaires n'en viennent-là qu'après qu'on les a con-Tulté avant la Déclaration de Guerre. Ils examinent attentivement la Cause; & dès qu'ils croient voir démonstrativement, géométriquement, qu'une Nation a ravagé sans droit, & ne veut point réparer le dommage, ils prononcent des lors hautement que cet Etat-là, aiant causé le trouble, & l'effusion du Sang de l'Image Divine, mérite d'être poursuivie par le fer, par le feu, par le terrible Flam-beau de Mars. Les Usopiens marquent

leur indignation contre L'INIQUITE!
POLITIQUE, toutes les fois que la
RAISON DU PLUS FORT a été
la meilleure; toutes les fois que, par la
dure envie de BUTINER, un Peuple
en a ravagé un autre: mais ce qu'ils suportent le plus impatiemment; c'est
quand leurs Négocians, chez quelque
Nation que ce soit, sont, par le pretexte des Loix injustes, ou par la mauvaise
interpretation des bons Réglemens, sont,
dis-je, sourbez sous la couleur de l'Equité.

C'a été la fource de la Guerre qu'un peu avant nôtre Génération, ils firent. pour les Nephélogètes, contre les Alaopolites. Les Nephélogètes crurent avoir reçu des Alaopolites, par formalité de Jurisprudence, une grande injustice dans le Commerce. Que cette plainte fût bien ou mal fondée; toujours est-il vrai qu'elle fut le sujet d'une Guerre afreuse. Ces deux Nations, sur ce différent-là, armérent avec beaucoup d'animosité, de haine, de fureur. Des Peuples d'alentour entrérent dans la querelle, & le seu devint général. Quelle fut la conclusion de ce furieux embrasement? De ces Républiques, qui toutes étoient très-florissantes les unes requient des secousses qui les mirent sur le penchant; les autres surent desolées; & comme un mal amène l'autre, les Alaopolites tombérent ensin dans la servitude & dans les chaines. Les Utopiens, qui ne faisoient la Guerre que pour leurs Alliez, ou plûtôt que pour le bon Droit, sorcerent les Alaopolites d'obéir aux Néphelogètes, & de vivre sous leur dépendance. Vous saurez, pourtant, que quand les Alaopolites étoient en prosperité, les Néphelogètes n'étoient rien en

comparaison de cette Nation-là.

C'est avec cette vigueur intrepide que nos Infulaires foutiennent les interêts & l'argent même de leurs Amis. Il s'en faut bien que ces incomparables, que ces inimitables Peuples soient aussi viss pour leurs propres affaires: quand on les trompe en quelque lieu, & qu'on détourne leurs Deniers, la colère ne va point jusqu'à une rupture: ils prennent patience philosophiquement, se contentans de re plus faire aucun Commerce avec ceux qui en ont mal agi, tant qu'ils ne donneront point de satisfaction. Ce n'est pas qu'ils aient moins d'égard pour leurs Concitoiens que pour leurs Alliez: mais ils se tienpent plus offetilez quand 103 on

## LIVRE SECOND. 259 on prend le bien de leurs Amis, que si on prenoit le leur propre: la raison en est que chez les Alliez de l'Utopie, chaque Négociant perd pour son compte particulier; & consequemment, on ne peut lui ôter son bien, sans l'exposer à une grande souffrance. Il n'en va pas de même chez nos Iniulaires: comme tout est chez eux en Communauté, le dommage n'interesse pas beaucoup un Habitant; & pourvû qu'on n'attente point à sa personne; pourvû qu'on lui laisse la vie & la fanté, il ne se sent point de sa perte; il n'en est ni plus pauvre; ni plus riche; il n'en vit pas moins heureuse+ ment. Pour vous faire mieux comprendre la chose, un Utopien ne sauroit perdre qu'aux dépens de toute la Nation? tout son malheur consiste à voir dimi+ nuër, pour quelques jours, un peu de l'abondance Publique; ou , pour mieux dire, un peu du superflu général; car les Utopiens ne portent chez les Etrangers que ce qu'ils ont de trop. Ainsi, le dommage est commun; & pas un Citoien ne s'en sent en son particulier. Voici donc la consequence qu'ils tirent de ce princi-

pe-là: seroit-il juste, ou plûtôt perse la roit-ce pas une cruauté barbare, de cau

ser la mort à plusieurs gens, par ressentiment & par vangeance pour une injure, pour un outrage, pour une violence; enfin, pour une perte qui n'a ôté à rersonne ni la vie, ni le nécessaire, ni le bonheur?

Mais quand, en quelque Païs de ce nouveau Monde, un de nos Insulaires a reçu une blessure, ou qu'on l'ait maltraité jusqu'à le faire descendre dans le tombeau, soit que le meurtre ait été commis par autorité publique, soit qu'un Particulier en soit l'Auteur, dès qu'ils ont apris, par leurs Ambassadeurs, la vérité du Fait, ils demandent sierement les coupables; & si on ne se hâte de les apaisser en les leur livrant, ils ne balancent point à declarer la Guerre. Quand les Utopiens sont maîtres de cette sorte d'Offenseurs, ils les punissent par l'Esclavage, eu par la mort.

Bien éloignez de se faire un grand honneur d'avoir massacré dans un Combat, dans une Bataille, des dix, des vingt, des trente mille hommes, si plus n'y au très-éloignez de s'épancher en réjouissance par la Musique, par le tonnerre du Canon, par le sissement bruiant d'un seu d'artisice; & cela pour avoir rempor-

té:

LIVRE SECOND.

té une Victoire qui a fait couler des ruifseaux de sang Humain, & qui a couvert de Cadavres tout un Champ destiné par la Nature à faire vivre les Hommes : encore une fois ces bons Infulaires, loin d'avoir nos barbares sentimens sur la Guerre, sont consternez, & rougissent de honte, quand ils voient que sous le nom d'ennemis, ils ont fait périr tant de Mortels. N'est-ce pas, disent-ils, une ignorance crasse, un aveuglément des plus épais & des plus obscurs, d'acheter si cherement des marchandises, fussent-elles les matieres les plus précieuses que la Terre puisse cacher dans son riche fein.

Quand donc, à vôtre avis, nos Utopiens se savent-ils bon gré, quand se félicitent-ils d'avoir vaineu? C'est lorsque, par adresse & par ruse, ils sont venus à bout des Ennemis. Après cette réuflite, qu'ils apellent aussi sage qu'heureuse, ce ne font que des chants de gloire & de triomphe; tout retentit des acclamations du Peuple; & ces vrais Humains aïant eu le bonheur de procurer le Bien Public, par leur prudence, & sans avoir à se reprocher l'effusion du Sang, ni une grosse tuérie, ne peuvent en marquer assez

de joie. Dans ces heureuses conjonctures, ils érigent des trophées; ils élèvent de superbes Monumens pour perpétuer le souvenir de la Victoire.

Je ne doute point, Messieurs, cette nouveauté-là ne vous étonne, &: que vous ne la preniez pour un travers de bon sens. Mais faites, je vous prie, attention à leur raisonnement. Ils fe vantent d'avoir fait la Guerre en vrais hommes, quand ils ont vaincu par finesse; pourquoi? C'est qu'ils ont conduit leurs. Armes par la Raison, & que la Raifon vaut beaucoup mieux que le courage, que la bravoure, que la valeur. De tous les animaux, disent-ils, l'Homme seul a les privilége de pouvoir attaquer, se désendre, combatre avec esprit & avec jugement. Les Ours, ajoutent-ils, les Lions, les Sangliers, les Loups, les Chiens, les autres bêtes ne combatent que du corps; & comme la plûpart de ces Bêtes l'emportent fur nous pour la force & pour la férocité, aussi avons-nous sur elles l'avantage de la connoissance & du bon fens.

Quand nos Insulaires en viennent à une rupture ouverte avec quesque Nation, ils n'ont pour but que d'obtenir ce qu'ils

qu'ils prétendent raisonnablement & legitimement leur être dû, & dont le refus les oblige à déclarer la Guerre. Ils ne sont jamais les Agresseurs que quand ils ne peuvent se dispenser de l'être : mais aussi, quand le seu de la Discorde est une fois allumé, ils croient qu'on ne sauroit prendre une vangeance trop févere de ceux qui ont causé l'embrasement; afin que, dans la suite, la crainte les tienne en bride, & que la terreur les empêche de retomber dans la même injustice ou dans la même violence. C'est-là le but que les Utopiens se proposent dans un dessein: ils en pressent, ils en hâtent l'execution; en forte, néanmoins; qu'on doit plus penser à éviter le péril, qu'à s'attirer des louanges, qu'à aquérir de la gloire.

Dès que la Guerre est declarée, ils envoient secrétement des billets dans les lieux les plus aparens du Païs ennemi; & ils prennent si bien leurs mesures, qu'on en affiche un bon nombre en même tems. Ces Billets, qui font autorisez par le seau! de la République, promettent une grande récompense à quiconque pourra tuor le Prince qui est leur adversaire. Il y aussi dans ces placards d'autres récompenfes.

fes, moindres à la vérité, que la précédente, mais pourtant, très-confidérables, par lesquelles on met à prix certaines têtes nommées, & specifiées dans le papier affiché: Ce sont ceux que les Utopiens croïent avoir donné au Prince le mauvais conseil qu'il execute contr'eux. Quand on se saiste d'un des proscripts, & qu'on le leur amène vivant, ils donnent le double de la récompense promise & sixée. Ils promettent même des récompenses à ceux dont ils ont mis la tête à prix, & leur offrent leur grace s'ils veulent se declarer contre leurs Compagnons.

De cette manière-là, il arrive bien-tôt que ces Proscripts se désient de tout le monde; & que ne pouvant compter les uns sur les autres, bien loin d'être en sureté, ils sont continuellement dans la plus grande crainte, & dans le plus grande danger. Car il arrive sort souvent qu'une bonne partie de ces Apréciez, & principalement le Prince, lui-même, sont trahis, tuez, ou livrez par ceux en qui ils avoient le plus de consiance: tant les presens ont de sorce & de vertu pour exciter au Crime! Nos Insulaires, qui n'i-gnorent pas cette verité-là, n'épargnent

rien pour en faire leur profit. Mais, sachant bien aussi que leurs solicitations, que leurs exhortations jettent dans le dernier peril ceux qu'ils tentent, ceux qu'ils tâchent de seduire & de corrompre, ils ont soin que la grandeur du danger soit compensée par l'importance, & par le haut prix des bienfaits. C'est pourquoi, ils promettent dans ces conjonctures-là, dont ils ont chez eux beaucoup d'exemples, ils promettent, non seulement une grande quantité d'or, mais aussi la proprieté de terres d'un gros revenu, où ces Traîtres & ces Meurtriers pourront vivre surement & agreablement chez les Amis; & les Prometteurs tiennent exactement parole.

Les autres Nations regardent comme une bassesse d'ame, comme une lâcheté, comme une barbarie, cet usage politique de faire un trasse de se Ennemis, & de mettre leur vie à l'enchere: mais les Utopiens s'en font honneur; ils s'en glorissent; ils soûtiennent, qu'en cela leur conduite ne sauroit être plus sage ni plus prudente. Par ce moien-là, disent-ils, nous finissons une Guerre sans qu'elle nous coute aucune Bataille, aucun Combat. D'ailleurs nous faisons voir nôtre

bon Naturel & nôtre Humanité: par le fang & la vie d'un petit nombre de Coupables, nous sauvons des milliers d'Innocens, qui auroient péri dans l'Occasion & dans l'Action. Ce n'est pas seulement la conservation de nos Compatriotes que nous avons en vue; c'est celle aussi de nos Ennemis: nous n'avons guere moins de pitié des Soldats qui portent les Armes contre nous que de nos propres Troupes; sachant bien que cette Milice n'est pas entrée de bonne volonté dans le sanguinaire Métier de Mars; mais que ce sont ses Princes qui l'y ont comme forcée, & qui s'en servent comme d'un instrument de la fureur qui les agi-

Si la Machine des récompenses offer-tes n'a point d'effet, les Utopiens tentent une autre voie: C'est de semer de la division, faisant esperer la Couronne au Frere du Prince ou à quelque Grand du Roïaume. Si les factions & les révoltes qu'ils tâchent de former dans un Etat, languissent, ne s'enslamment point; en-fin si elles ne reüssissent pas selon leur but; alors ils ont recours aux Nations voisines de celle avec qui ils sont en rupture; & leur produifant quelque vieux titre

titre qu'ils ont deterré, cur les Souverains n'en manquent jamais, ils les poussent à prendre les Armes contre l'Ennemi de leur Ile. Quand, ils ont promis à ces Peuples qu'ils sollicitent à la diversion, de les secourir, & de les aider de leurs forces, ils fournissent une prodigieuse quantité d'argent; mais très-peu de Citoiens: Ils aiment fi cherement leurs Compatriotes, & ils font si grand cas de leurs Compatriotes, qu'ils auroient de la peine à échanger un de leurs Gens contre le Roi deur ennemi. Mais pour l'Or & pour l'Argent, comme ils ne gardent ces Métaux que pour cet usage-là, ils le donnent fans répugnance; & d'autant plus que, quand il ne leur en resteroit point du tout, ils n'en vivroient pas moins commodément. D'ailleurs, outre leurs Richesses domestiques, ils ont encore au dehors des biens infinis. Comme ils pretent aisément, plusieurs Nations leur doivent, je croi vous l'avoir déja dit: Or c'est de cet argent-là qu'ils tirent des Soldats de tous côtez, & principalement des Zapolètes.

Les Zapolètes sont une Nation, placée à cinq cens mille pas de l'Utopie & située au Soleil levant. Ce Peuple est afreux,

grossier, farouche, sauvage, & présérant aux plus beaux lieux de la Terre les forêts & les montagnes où il a été nourri. Ces Hommes-là sont d'une constitution dure; endurcis au chaud, au froid, & au travail: ils ne prennent aucun plaisir; ils se soucient peu de l'Agriculture, des édifices, ni des habits. Toute leur occupation est de nourrir leurs bestiaux; ne vivant presque que de la Chasse, & de ce qu'ils peuvent dérober. Les Zapolètes ne sont nez que pour la Guerre: aussi en cherchent-ils avec le dernier empressement l'occasion. Ils l'embrassent avec ardeur; & descendant par bandes de leurs retraites & des Montagnes, sortant de leurs forêts par troupes, ils s'offrent, presque pour rien, à ceux qui sont venus en ce Païs-là pour enrôler des Soldats. Ainsi, ces Montagnards ne conoissent dans la Vie aucun Art; excepté celui qui enseigne aux Mortels à s'entre-égorger par les règles, à s'entre-tuer dans les formes. Quand les Zapolètes se sont une sois engagez à quelque Service Militaire, ils se battent comme des lions, & leur fidelité est incorruptible.

Mais ils ne se lient, ils ne s'engagent jamais pour un tems fixe & limité. Les clauses de l'enrôlement sont que, si dès le lendemain les ennemis leur promettent une meilleure solde, ils passeront de leur côté; & que si le jour suivant, les premiers Engageurs offrent un petit surcroît de profit, ils viendront se remettre sous leurs. étendarts. Il se fait peu de Guerres où les Zapolètes ne se trouvent dans les Armées des deux partis oposez. Il arrive de-là, tous les jours, une contrarieté fort difficile à imaginer, tant selon les Loix de la Nature, que selon celles de la Societé Humaine. Deux proches parens, deux freres, si vous voulez, s'aiment tendrement: choisissant la profession des Armes, les voilà tous deux sous le même Capitaine. Tant que ces freres sont-ensemble, leur tendresse redouble par la raison même qu'ils servent le même Maî-: tre, & qu'ils défendent la même Cause. Peu de tems après se separent-ils? trouvent-ils dans les differentes Troupes de deux Princes qui se font la Guerre? L'amitié s'éteint, la fraternité meurt, tous les liens du sang se rompent: C'est à quides deux paroîtra le plus grand ennemi de son proche, c'est à qui donnera les. marques les plus éclatantes de haine & de colere contre son parent; enfin, si ces

freres se rencontrent dans une mêlée, ils sont obligez, sous peine de perdre l'honneur, & peut-être la vie, de faire de bonne foi, tous leurs efforts pour s'entretuer. Et qu'est-ce, s'il vous plait, qui les incite à cette fureur denaturée? Un morceau de pain, un peu d'argent qu'ils reçoivent chaque jour, chacun, du Souverain au service duquel il s'est engagé. Cependant, ce vil & méprisable interêt les possède si fort, qu'un soû de plus sur la solde suffit pour les faire changer de parti. Par une telle conduite, ils tomberent bien vîte dans l'Esclavage de l'Avarice; & perdant cet heureux mepris qu'ils avoient pour les Richesses, ils commencerent si bien à aimer la Monnoie, que c'est un proverbe chez les autres Nations de ce nouveau Monde, point d'argent, point de Zapolète. Cependant, l'avarice ne leur est nullement profitable; car ce qu'ils gagnent par le sang, ils le consument aussitôt par le luxe; ce qui ne les empêche point, neanmoins, d'être toujours pauvres & miserables.

C'est de ces hommes-là que nos Utopiens se servent principalement dans toutes leurs Guerres. Comme ces Montagnards ne trouvent nulle part une si bon-

nc

ne paie, ils accourent en foule à ces Insulaires. Ceux-ci les reçoivent, & les enrôlent très-volontiers. Peut-être n'en devineriez-vous jamais le motif: je vais vous le dire. Comme les Utopiens cherchent les honnêtes gens pour les emploier dans leur service : aussi cherchentils les Zapolètes, Nation très-mauvaise, & qui, trafiquant en sang humain, leur est extrêmement odieuse, aussi, dis-je, les cherchent-ils pour les perdre, & pour les exterminer. La République en a-telle besoin pour la Guerre? On les attire par de grandes promesses; on en fait un Corps de troupes; mais on le poste toûjours dans les endroits les plus dangereux. Une grande partie y périt; &, consequemment, ceux-là ne reviennent point demander l'execution des promesses. Pour ceux qui ont échapé au péril, on leur tient parole; on leur donne de bonne foi ce qui a été promis; & cela, dans la vue de les encourager à n'avoir pas moins d'assurance & de hardiesse dans une autre occasion. Au reste, les Utopiens se sou-cient sort peu que l'Ennemi ait passé au fil de l'épée beaucoup de leurs Zapolètes, & qu'il en ait fait un grand carnage. croient même, que le Genre Humain

leur seroit bien redevable, s'ils pouvoient purger la Terre de cette Nation sale, méchante, & qui, dans le fond, n'est

qu'une Canaille nombreuse.

Après la Soldatesque Zapolétaine, nos Insulaires emploient les Troupes de ceux dont ils ont entrepris la desense, & pour qui ils ont pris les Armes: ils ont, de plus, les Auxiliaires, que leurs autres Amis leur fournissent; & enfin, ils joignent à toutes ces forces celles de la Nation. choisissent parmi les Citoiens un homme dont la sagesse & la valeur soient éprouvées; & ils lui donnent une autorité absoluë sur toutes les Troupes. Ce Général a fous lui deux autres Compatriotes, qui sont comme ses Lieutenans: je dis comme; car tant que le Général cit en état de commander, ces deux subalternes ne sont que des particuliers, & n'ont pas plus de pouvoir dans l'Armée que le moindre Soldat: mais s'il arrive que le Général soit pris, ou qu'il soit tué; alors un des deux Citoiens occupe la place du Mort, ou du prisonnier; & il monte à cette Dignité-là comme par droit d'héritage & de succession. Un troisième est nommé sur le champ; & ils prennent judicieusement cette précaution, afin que com.

comme le fort des Armes est fort incertain, le péril du Chef ne jette point l'Armée dans le desordre, & dans la confusion.

Chaque Ville fait ses levées: on admet les Citoiens qui se presentent par bonne volonté pour la Patrie, & on leur fait faire l'aprentissage militaire. Les Utopiens ne forcent personne à entrer dans le service, ni à embrasser la profession des Armes; étant persuadez qu'un Soldat naturellement timide, non seulement ne fera jamais des actions de bravoure; mais que même, il inspirera la lâcheté à ses Camarades. Cependant, s'il furvient tout d'un coup une Guerre qui mette l'Ile en danger, on prend les poltrons, pourvû que d'ailleurs ils soient forts & vigoureux: on les embarque avec de bons Soldats; on les place par-ci par-là entre des braves sur les murailles; enfin, on en dispose d'une maniere qu'il n'y a pas moien de s'enfuir. Alors ces pauvres Timides, aiant honte de n'avoir pas autant de courage que leurs Concitoiens, se voiant en presence de l'Ennemi, & sur tout l'esperance de se sauver leur étant ôtée, font, comme on dit, de nécessité vertu: ils s'encouragent, ils s'animent; & M 3

souvent leur lâcheté naturelle tourne en

valeur héroique.

Pour les Guerres éloignées, je vous le repète, nos Utopiens ne savent ce que c'est que de contraindre: mais quand les femmes y veulent accompagner leurs maris, bien loin de les en empêcher, on les y exhorte, & on leur donne de grandes louanges sur leur fidelité conjugale, & fur leur brave résolution. S'agit-il d'une Bataille? On met chaque Epouse auprès de son Epoux: les fils, les oncles, les neveux, les cousins; enfin, tous les parens que ces Conjoints ont à l'Armée. les environnent, forment une espèce de cercle dont les Mariez sont le centre. En aiant demandé la raison, ces bors Insulaires me firent une réponse qui me parut admirablement sensée: Nous faisons cela, dirent-ils, afin que ceux qui, par le mouvement secret de la Nature, sont portez à s'entrevouloir du bien, se secourent mutuellement dans le péril & contre la mort. Je ne puis affez m'étonner que les Gens de nôtre Monde n'aient point encore trouvé cette invention-là.

C'est un deshonneur, c'est une infamie au Mari de revenir sans sa Femme;

8

& au Fils, de retourner dans le Païs après avoir perdu son Pere à la Bataille. Quel effet pensez-vous que cette coutume-là produit? C'est que quand on les attaque, quand on en vient aux prises, quand il se fait une mêlée, si l'Ennemi tient ferme, le Combat ne finit que par le masfacre, que par le Carnage. Nos Insulaires font tout leur possible pour ne point s'exposer eux-mêmes aux fureurs de la Guerre, & pour n'y emploier que des Troupes étrangeres, auxquelles, comme vous avez vu, ils donnent une grosse païe: mais aussi, autant ils ont débandé les ressorts de la Prudence pour prévenir l'effusion de leur sang, perte des Citoiens; autant, lorsqu'ils ne peuvent se dispenser d'entrer en lice, marquent-ils de valeur & d'intrépidité. Ne croiez pas qu'ils aillent au Combat avec une impetuosité féroce: tant s'en faut: ils retardent, ils reculent, ils réflechiffent; & pendant ce tems-là, ils s'animent si fort à l'Action Militaire, qu'ils aiment mieux y périr que de tourner le Les Utopiens ont encore une autre raison d'encouragement. Ne craignant point de tomber en nécessité: aïant, chacun chez soi, abondamment de quoi vi-M 4

vre; enfin, bien sûrs que leur Posterité sera toûjours à son aise, cela leur met l'esprit en repos; cela leur inspire une vaillance extraordinaire; enfin, cela leur fait mépriser le dernier malheur de la Guerre, c'est-à-dire d'être défaits, batus, vaincus, passez au fil de l'Epéc. Vous favez, Messieurs, que nous n'avons point le même avantage dans nos Armées. Depuis le moindre Soldat jusqu'au Généralissime, chacun pense à ses besoins, à sa fortune, à sa famille: bien que ces soins-là partagent les cœurs les plus braves, les plus héroiques, entre la crainte & la valeur; au-lieu qu'un Utopien, assuré que sa femme, ses enfans, ses proches vivront heureux après lui, n'a proprement que sa personne à sacrifier. Une autre raison qui fait la confiance de ces Peuples dans une Bataille. c'est leur grande habileté pour les Armes. Mais la principale cause de leur valeur, la voici. Leurs Loix étant toutes fondées sur la Raison, sur la Justice, sur l'Equité naturelle, on les élève dans ces bons principes, & dans ces belles maximes. Il ne se peut, donc, pas qu'ils ne foient braves; car ils aprennent, par une belle éducation, à ne pas négliger assez la vie. vie, à ne la pas méprifer assez pour la prodiguer témerairement; mais aussi que quand l'honneur, & le bien de la Patrie le demandent, on doit mourir courageulement, & sans aucun retour sur l'interêt personnel, sur la tendresse, & sur l'amitié; mort vraîment héroique, mort de

Philosophe.

Dans le fort du Combat, en quelque endroit qu'il se donne, l'élite de la Jeunesse, & qui est fort résoluë à périr, s'il le faut, pour le bonheur commun, se met en mouvement contre le Général des ennemis, ou, pour mieux dire, conjure fa perte. On l'attaque ouvertement & de front; on lui tend des piéges & des embuscades; on cherche de près & de loin à s'en défaire; enfin, ces jeunes gens, formez en un Bataillon sur lequel toute l'Armée a les yeux, & dont on a grand soin de remplacer les Soldats satiguez, ou rebutez, cette jeune Milice, dis-je, emploje toute la ruse; & toute la bravoure de Mars pour venir à bout du Chef de l'Armée ennemie. Cette opiniâtreté a ordinairement une réuffite si heureuse. qu'à moins que le Général ennemi ne prenne le parti de la fuite, il est tué, cu fait prisonnier.

Mr Quanti

Quand la Fortune s'est déclarée pour nos Utopiens, quand ils ont la Victoire. n'allez pas vous imaginer que dans le transport de la fureur guerriere, ils tuent, ils massacrent les Vaincus. Non: ces excellens Humains aiment mieux prendre ceux qu'ils ont mis en fuite, que de leur ôter la vie. Jamais, même, ils ne poursuivent les Fuïards que lors qu'ils sont fûrs de pouvoir le faire: le gros des Troupes demeure en ordre sous les étendarts, & l'Armée toûjours prête à foûtenir le combat. Ils observent cette méthodelà si exactement, que, quand ils ont battu l'Ennemi, si leur Arriere-Garde n'a point eu part à la Victoire, ils laissent plûtôt échaper tous les Vaincus, que de déranger les Troupes pour courir après eux. Nos Infulaires se souviennent de ce qui leur est arrivé plus d'une fois. Les Ennemis avoient défait tout le Corps de l'Armée Utopienne: enflez de l'orgueuil d'avoir triomphé, ils se dispersoient, ils couroient ça & là, pour poursuivre, & pour faire du carnage. A vôtre avis, Messieurs, quelle sut la suite de cet emportement barbare? Les Utopiens avoient un petit Corps de reserve. Les Troupes bien cachées, épioient le tems, elles étoient

LIVRE SECOND. étoient attentives à l'occasion. Dès qu'elles la virent favorable, elles fondent sur ces Coureurs, sur ces Massacreurs, qui, ne doutant point d'une victoire insigne & complète, ne cherchoient qu'à répandre la Mort par tout. Mais mal en prit à ces Destructeurs de l'Espèce humaine; leur excès de confiance fit changer le fort, qui effectivement tourne comme une girouéte: Nos Utopiens eurent le bonheur de tuër les Tueurs: par une révolution imprévue ils arracherent la Palme, les Lauriers, la Victoire à l'Armée victoricuse; enfin, les Vainqueurs devinrent, à leur tour, les battus, les bien & dûment vaincus.

Les Utopiens ont-ils plus de finesse à tendre des piéges, à poster des embuscades, qu'ils n'ont de ruse pour les éviter? Ce problème de Guerre ne peut se soudre, ni se décider aisement. Vous croiriez quelquesois & vous le croiriez sur toute l'aparence possible, qu'ils méditent la retraite, & qu'ils ne pensent qu'à surrien moins que cela. Tout au contraire: prennent-ils cette résolution-là? On ne s'en désieroit jamais. Car dès qu'ils reconoissent que leur Camp n'est pas bon, ou que les Ennemis sont beaucoup superieurs.

rieurs; alors, ils décampent la nuit avec tout le silence imaginable: ou ils se tirent du péril par quelque stratagême; ensin, de jour même, ils sont la retraite avec tant de finesse, & avec un si bel ordre, qu'il n'est pas moins dangereux de les attaquer quand ils se retirent, que lors qu'ils tiennent ferme, que lors qu'ils désient, & qu'ils semblent dire d'un air menaçant, aux ennemis, venez, venez,

vous serez les très-bien reçûs.

Nos Insulaires ont grand soin de fortisser leur Camp par un fossé aussi pro-fond que large; & comme ils sont jetter de leur côté la terre tirée de ces endroits creusez, cela leur vaut un double rempart. N'allez pas vous imaginer qu'ils emploient à cette sorte de travaux, des goujats, des valets, des gens de la plus basse mechanique. Non: ce sont les Soldats mêmes qui font ecs Ouvrages si utiles. Toute l'Armée a la bêche, a l'outil à la main; à condition, pourtant, mes Amis, qu'il vous plaira d'excepter ceux qui, pendant que leurs Compatriotes fouissent & travaillent, sont commandez pour faire sentinelle autour du Camp; & cela, pour être toûjours prêts à repousser les attaques imprévues. Tant de

Gens mettant donc la main à l'œuvre; tant de bras étant occupez à mettre le Camp en sureté, il n'est pas concevable avec quelle vîtesse ils finissent leurs retranchemens, & tous leurs travaux.

Leur Armure a toute la solidité necessaire pour recevoir les coups sans blessure; & cependant, si légére, formée avec tant d'adresse & tant d'art, qu'elle n'empêche ni le geste, ni le mouvement. Ils peuvent même nager commodément avec cette Armure-là. Il faut remarquer que dans l'éducation de guerre, quand on leur donne les premieres leçons de la Discipline Militaire, ils s'accoutument à nager armez. Les instrumens fanguinaires & meurtriers dont ils se servent en combattant de loin, ce sont des dards, des flèches, des javelots; & ils manient ces outils de mort avec une force, avec une adresse merveilleuse; on ne peut pas mieux viser. L'Infanterie & la Cavalerie portent également le Carquois. Quand il faut se battre tête à tête, homme à homme; enfin, s'agit-il d'en venir aux prises? Cela ne se fait pas à l'épée: c'est avec des haches qui par le fil, par le trenchant, & par la pesanteur, sont tout-à-fait propres à ne pas manquer fon coup, & à fraper d'estoc & de taille. Ils sont d'une habileté singuliere à inventer des machines de guerre: quand elles sont achevées, on a grand soin de les cacher, de peur qu'en se hâtant de les produire, & qu'en les faisant jouer trop tôt, elles ne manquent leur esset, & ne donnent lieu aux ennemis de rire & de se divertir. En faisant ces Machines, ils prennent garde sur tout qu'il soit aisé de les transporter, & qu'elles tournent facilement.

Nos Utopiens ont-ils fait une trève? Ils l'observent très-religieusement; & ne la violeroient pas même, quand les Ennemis y feroieit infraction. Rare exemple! & qui, à ce que je croi, ne se trouve que chez ces bons Insulaires. Cette Nation qu'on peut nommer, à juste titre, l'Honneur du Genre Humain, n'a pas la cruelle & barbare coutume de piller, de ravager, de brûler les moissons; enfin, de commettre ces hostilitez astreuses, que nous avons la douleur de voir dans nôtre Fort éloignez de cette Maxime. pernicieuse, qu'on doit affoiblir son Ennemi par tous les endroits possibles, ils empêchent autant que cela se peut, que les hommes & les chevaux ne foulent & regâtent

## LIVRE SECOND. 27

gâtent les grains de la Campagne: que savons-nous, disent-ils, si la Terre ne produit point ces biens-là pour nôtre usage; & fi quelque jour, nous ne serons point trop heureux de les trouver? Ils ne font jamais de mal à un homme qui n'a point d'armes, à moins que ce ne soit un espion. Ils conservent & protégent les Villes qui se rendent : les conquêtes prises d'assaut ne sont point mises au pillage: mais on fait mourir ceux qui ont empêché que la Place ne capitulât, ou ne se rendît; & quant aux autres qui, suivant ce mauvais conseil, se sont désendus avec trop d'opiniâtreté, on les condamne à la servitude & à l'esclavage.

Ils ne touchent ni aux vieillards, ni aux femmes, ni aux enfans; enfin, à pas un de ceux qui ne font pas propres à la Guerre. S'ils favent que, pendant le Siege, il y a eu parmi les Assiegez, des Citoïens qui conseilloient la reddition de la Place, ils leur en font un mérite; et pour les en recompenser, on leur fait present de quelque portion du bien des Condamnez: le reste de cette confiscation est distribué aux Troupes Auxiliaires; car pour eux, aucun ne prosite du butin des Vaincus; pas un des Vainqueurs n'a part aux depouilles de l'Ennemi. Au

Au reste, quand la Guerre est terminée, ils ne demandent point à leurs Amis de dédommagement pour les frais que la Republique a fait pour eux: ils mettent tout sur le compte des Ennemis batus & Sur ce principe-là, qui n'a rien que d'équitable, puis qu'on supose que les Utopiens n'arment jamais que pour des raisons légitimes & indispensables; sur ce principe-là, dis-je, on condamne les Vaincus aux défens du Procès; on les oblige à fournir une bonne somme; & cet argent-là est reservé, destiné, confacré pour les mêmes Conjonctures de Guerre: mais ce n'est-là qu'une partie du Paiement: on contraint encore ces pauvres batus, à céder pour toûjours des terres & des héritages qui augmentent de beaucoup les revenus de nos Insulaires. Ils ont, à present, de ces sortes de fonds & de rentes chez plusieurs Peuples. Ces revenus se sont formez insensiblement, & par ides occasions differentes: mais cette petite source pécuniaire s'est tellement enflée, ses eaux sont devenues si fortes & si fécondes qu'elle produit par an plus de sept cens mille ducats.

Ils envoient sur ces biens étrangers quelques-uns de leurs Compatriotes ; &

imarilisher .. ii

LIVRE SECOND. 281 ils leur donnent le titre de Questeur, ou de Tresorier. Ces Officiers vivent-là splendidement; ils y font une figure des plus magnifiques: mais quelque dépense qu'ils fassent pour paroître en grans Seigneurs, & faire honneur à la Patrie, ils ne sauroient dépenser tout le revenu. Il en reste toûjours une bonne partie pour mettre dans le Trésor Public : souvent aussi ils prêtent un peu de cet argent-là au Peuple sur les terres duquel ces heritages sont situez: on leur en laisse la jouissance & l'usufruit jusqu'à ce que la République en ait besoin; & même il n'arrive presque jamais qu'on redemande le Total. De ces terres, de ces heritages, ils en assignent une partie aux Gens, qui, à la sollicitation Utopienne, veulent bien courir le danger dont je vous ai parlé. Si quelque Monarque, possedé du Démon de la mauvaise gloire, aiant pris les Armes contre eux, se prépare à faire une irruption? ils assemblent, en toute diligence, la plus nombreuse, la plus puissante, la plus formidable. Armée qu'il leur est possible: ils ccurent, ils volent à l'Ennemi jusques au delà de leur fron-

tiére; & le repoussant, ou peut-être, le taillant en pièces, ils se garantissent ainsi de l'invasion. Nos Utopiens n'aiment point du tout à guerroïer sur leurs terres; & il n'est point même de cas assez pressant, de necessité assez urgente, pour les obliger à introduire dans l'Île aucun secours étranger.

## DES DIFFERENTES RELIGIONS DE L'UTOPIE.

CE n'est pas seulement dans l'Ile en général que le Culte Divin est bigatré, c'est aussi chez toutes les parties de la Nation. La Croiance Religieuse ne sauroit être plus partagée; ni la Foi pieuse, plus sujette à controverse. Chaque Ville a son Dieu. L'une se prosterne & fait ses dévotions devant le slambeau de l'Univers, Astre dit vulgairement le Soleil: l'autre récite ses Heures devant la Lune, & invoque cette belle & argentine Phehé, de qui la Gent Poëtique a rèvé tant de belles choses dans son insomnie ordinaire. Telle Ville sête & chomme une autre Planète: & ensin, dans nôtre Utopie il y a du Service Divin, de tous les genres & de toutes les saçons. Vous ne croiriez peut-être pas, Messieurs

mes bons Amis, ce que je vais vous dire, & ce qui est, néanmoins, une des véritez les plus Utopiennes. Certaine Société particuliere de ce Corps Politique, certain assemblage de mortels, certaine Ville; tout comme il vous plaira: ces Gens-là donc adorent & servent un je ne sai quel homme, qui, pendant sa vie, se distingua par son merite, & par sa réputation; & non seulement ils ont apetheosé ce Personnage-là, non seulement ils en ont sait un Dieu; mais même, ils le croïent le premier & le plus grand des Dieux, le Maître de la Foudre; ensin, c'est leur Jupiter.

Mais la partie de nos Insulaires la plus nombreuse, la plus sage, la plus éclairée, rejettant toutes ces Divinitez chimériques, n'admettent, & ne reconnoissent qu'un seul Etre adorable. Il est, disent-ils dans leur Gatéchisme, il est invisible, éternel, immense, incomprehensible, & infiniment au-dessus de tout ce que l'Esprit Humain peut concevoir, peut imaginer. Ce grand Dieu, ajoutent-ils, remplit tout l'Univers, non pas materiellement, non pas d'une étenduë corporelle & divisible; mais par son vouloir, & par sa puissance. Ces Utopiens ortho-

doxes

doxes donnent le beau nom de Pere à cette Divinité: ils attribuent à elle seule les Origines & les principes, les accroissemens & les progrès, les vicissitudes & les révolutions: enfin, ils la reconnoissent pour le Moteur des commencemens & des fins, pour la Cause Première & Universelle; & comme ils en font l'unique objet de leur Religion, ils ne rendent qu'à cet Etre Tout-puissant les divins & sacrez honneurs du Culte.

Quoique toute la Nation ne s'accorde point sur cet Article essentiel & capital, ils conviennent tous, néanmoins, d'une chose: c'est qu'il y a un Etre superieur à tout, un Etre dont l'existence est éternelle, & dont la volonté est souverainemont absoluë; que c'est lui qui, par la seule vertu de sa Parole toujours efficace, a realisé le Néant, & créé ce vaste & ce bel Univers dont nous faisons une petite partie; enfin, que c'est lui qui, par une Providence également sage, bonne, juste, puissante, & impenetrable, conduit & gouverne ce grand Ouvrage qui est sorti de sa bouche. Cet Etre Infini s'apelle communément en Langue Utopienne Mythra: Voila, donc, un sentiment uniforme touchant la Divinité. Mais

en quoi ces Peuples different de croïance, c'est que le vrai Dieu n'est pas reconu dans toute l'Île avec le même sens, avec la même explication. Chacun choisit ce qui lui plait pour la Divinité, chacun déisse suivant la persuasion & le préjugé. Mais dans cette varieté, dans cette contradiction de Foi Religieuse, ils se reunissent tous sur un Point. A qui, ou à quoi, disent-ils unanimement, qu'on attribue la Toute-Puissance? il est toûjours certain que l'Etre qui la possède, cette Toute-Puissance, est celui, qui du consentement général de toutes les Nations, n'a, ni Supérieur, ni égal en DIVINI

Au reste, cette grande bigarure, cette diversité de supersition s'évanouit peu à peu, chez nos Utopiens: à la luëur de la Controverse ils ouvrent les yeux, & ils s'unissent pour professer la Religion qui paroit la plus raisonnable. Je ne doute point que tous les autres Gultes ne sustent déja abolis: mais il s'y presente un obstacle. Quand un Insulaire a dessein de changer de Croiance, & de passer d'une Eglise à l'autre, si dans ce tems-là, il lui arrive quelque disgrace, il est frapé de crainte; la terreur superstiticuse

le saissit; & au lieu d'attribuer son malheur au hazard & au destin, il se met en tête que le coup vient du Ciel; il croit sermement que le Lieu dont il veut abandonner le culte, & qu'il est sur le point d'abjurer, est sort en colere; qu'il le punit; qu'il se venge de l'impiété du Mé-

croïant & de l'Apostat.

Quand ces Peuples nous eurent ou'i parler du Christianisme: quand nous leur eumes fait connoître le saint Nom de Jefus-Christ, sa Doctrine, sa Morale, ses Actions, ses Miracles: enfin, quand nous leur racontames cette admirable, cette miraculeuse constance de tant de glorieux Martyrs, dont le sang répandu, par une mort volontaire, a été la semence des Fidèles, & a attiré un si grand nombre de Nations à la Foi de l'Evangile; quand, dis-je, nous leur contâmes les hautes, les sublimes, les profondes Veritez de nôtre Sainte & Divine Revelation, vous ne fauriez croire avec quelle inclination, avec quel épanchement de joie ils aprouverent la prédication du Sauveur. Je ne sai si Dieu operoit interieurement dans leurs Ames par sa Grace & par son Esprit, ou si le Christianisme leur parut une Profession conforme à la Secte qu'ils estiment le plus parmi eux. Mais je croi qu'un des grans motifs de leur aprobation, ou plûtôt de leur aplaudissement, est qu'on leur avoit dit que notre Legislateur Dieu & Homme tout ensemble se plaisoit à vivre en commun avec ses Apôtres; & qu'encore à present, cette communauté des biens & de la vie est en usage dans les Societez des Chrétiens qui se vantent d'observer le mieux les preceptes & les conseils de la Morale E-

vangelique.

Quoi qu'il en soit, quantité d'Utopiens eurent le bonheur d'entrer dans le chemin du Salut Eternel; ils embrasserent nôtre Religion; & par l'eau purifiante du premier Sacrement, on les raccommoda avec Dieu, on leur ôta la Tache damnable & damnante du Péché Originel. Deux de nos Compagnons de voiage étant morts, nous ne restions plus que quatre pour catéchiser ces Neophytes, & pour leur administrer le Batême. Aucun de nous n'étoit Prêtre, ce que je déplore encore aujourd'hui. Cependant, ces Utopiens nouveaux convertis, après avoir été instruits & batisez, brûlent d'une pieuse ardeur & d'un zèle prosélytique, de participer aux autres Sacremens que les Prêtres seuls ont droit de conferer. connoissent nos Mysteres; ils y sont initiez: mais comme ce n'est que par instruction & que par la speculation, cela leur redouble l'envie d'en venir à l'exercice & à la pratique. Cette ferveur ardente les a fait aviser d'une question, d'un problême théologique: Ils demandent si pour avoir un Ministre de l'Autel, il est absolument necessaire qu'il ait sa Mission du Pontife des Chrétiens, c'est ainsi qu'ils nomment le Pape; & si, en choisissant eux-mêmes un Citoien, il n'auroit pas assez le sacré & ineffaçable Caractere de la Prêtrise, pour faire de droit & avec pouvoir les fonctions du Culte & pour administrer les Sacremens. Nos Insulaires disputent vivement sur cette matiere-Je voiois même que l'afirmative de la Question prenoit le dessus: Je ne doutois presque point qu'ils ne sacerdotifiassent quelcun de la Nation: cependant, quand je quitai l'Ile, ils n'en étoient point encore venus jusque-là; & je les laissai sans Prêtres.

Ceux qui, ne trouvant point de solidité dans les sondemens & dans les Raisons du Christianisme, se moquent de nos Veritez, & rejettent l'offre de Con-

ver-

version, ceux-le, dis-je, n'en viennent ni aux reproches, ni aux menaces contre nos Gatéchumenes ou nos Batisez : bien loin de les hair, de les detester, de les persecuter, de les brûler, on les abandonne à leur persuasion; ils en jouissent tranquilement; & on ne les en traite pas moins en freres de Nature & d'Espece, en bons Compatriotes, en Membres de la Societé Humaine. Heureux Mortels chez qui ni la Religion, quelle qu'elle soit, ni le Fanatisme n'introduisent point la Discorde sanglante & meurtriere! On faisit, neanmoins, & on emprisonna, devant moi, un de nos Utopiens nouvellement Illuminez. Celui-ci, encore tout trempé de l'eau saintement brûlante du Batême, entra dans un fr grand enthousiasme qu'il voulut soutenir publiquement que la seule Religion Chrétienne étoit vraie, & qu'elle seule pouvoit conduire au Ciel. Nous simes de notre mieux pour moderer, pour arrêter ce transport: nous remontrames à ce Proselyte, qu'il y avoit de l'indiferetion dans son zèle, & que Dieu ne commandoit point l'emportement. Nous ne pumes y rien gagner. Il précha done; il fer-

monna à toute force, à toute outrance;

& il s'échaufa si bien dans sa Déclamation, que non seulement il donnoit le premier rang à notre Culte; mais que, même, il envoioit toutes les autres Religions à Satan: Oui, crioit-il à plein gosier, hors les Chrétiens tous les Hommes sont des profanes, des impies, des sacrilèges; & ils méritent tous de brûler

éternellement dans l'Enfer.

Après que notre Apôtre de fraiche date, eut invectivé long-tems de ce stilelà, & sur le même ton, il est arrêté; on lui fait & parfait son procès dans toutes les formes: la procedure criminelle ne rouloit nullement sur le mépris de la Religion; mais pour avoir excité un tumulte populaire; enfin les Juges condam-nent le coupable; & sa Sentence porte qu'il subira la peine du banissement: ainsi le voilà Confesseur, & demi-Martyr, sans souffrir, neanmoins, pour sa Foi & pour sa Religion. Ces Peuples comptent entre leurs anciennes Coutumes, qu'on ne doit inquieter ni molester aucun Habitant pour sa croiance & pour son Culte: & voici l'origine, la fource, le com-mencement de cette Loi de Tolerance. Quand Utopus eut fait son débarquement dans l'Ile, & qu'il s'en fut emparé; ce Con-

Conquerant aprit, qu'avant son arrivée, il y avoit dans le Pais des disputes & des guerres continuelles pour la Religion. Il avoit même remarqué, que, dans cette division commune des Habitans, chaque Secte ne laissoit pas de combatre pour la Patrie, & que c'étoit ce qui lui avoit facilité le moien de les réduire & de les assujettir toutes. Lors qu'il se fut rendu Maître du Gouvernement, il se hâta de faire une Ordonnance pour établir la liberté de Religion. Permis à chacun de suivre & de prosesser le Culte qu'il croit le plus salutaire & le meilleur; permis de déduire les fondemens, les motifs, les raisons de sa Foi, pourvu que cela se fasse paisiblement, modestement, & sans déchirer la Religion des autres. Suivant cette même Loi, si quelcun, qui voudroit attirer à sa Crosance un des Citoiens, voit que ce dernier tient ferme, & ne se rend point aux argumens du Disputeur, défense expresse & sevère à celuici de faire la moindre violence à son Antagoniste; désense de lui dire la moindre injure; & s'il est assez hardi-pour, trantgresser la Loi, on le condamne aussirtôt à l'exil, ou à la servitude.

Le Prince Utopus, en faisant un tel

Edit, n'avoit pas seulement en vue d'asfurer la tranquilité commune en suprimant ces combats fréquens, en déracinant cette haine implacable que la diversité de Religion avoit produit auparavant, & qui mettoit la République dans le trouble, dans le desordre, dans le bouleversement : ce Legislateur agisfoit encore par un autre principe: il crut qu'il étoit même de l'interêt du service Divin, qu'il donnât une telle Declaration; car par une Loi si sage, si judicieuse, de Fondateur de la Republique Utopienne faisoit voir qu'il n'osoit décider temérairement de la Religion, n'étant pas sûr que la Divinité, qui peut-être aime qu'on l'adore, qu'on la serve en plusieurs manieres differentes, n'inspire point à l'un, une chose; & à l'autre, une autre; enfin, si Dieu ne partage point sa Révélation.

D'ailleurs, cet Utopus bâtissoit sur le Bon sens. Il ne pouvoit, sans doute; concevoir que sans violer grossierement les règles & les impressions de l'Equité Naturelle, on puisse emploier les menaces, & la violence pour contraindre quelcun à changer de Foi. A cause que vous cres persuade d'un Article de vôtre Ca-

séchisme, vous voulez que tout le Monde le soit aussi? En verité, il y a là de l'extravagance & de la sotise: forcez donc auffi un Aveugle, un Borgne, un Louche; enfin un homme qui a la vuë éteinte, ou de travers, ou malade, foicez-le, dis-je, d'avoir les yeux, aussi bons, aussi sains, aussi perçans, & d'une aussi grande justesse que les vôtres, à ce que vous prétendez; donnez-lui cela, ou laissez-le en repos. La Comparaison de la vue tombe également, & non moins naturellement fur les quatre autres sens, voire sur tous les membres du Corps Humain: n'y aura-t-il, donc, que la plus noble partie de l'Homme, je veux dire, cette belle faculté de penser, de juger, de raisonner & de croire; hélas! n'y aura-t-il qu'elle à qui on refuse un privilége dont les Manchots & les Boiteux jouissent en toute sureté?

C'est ainsi aparemment que Sa Majesté; je croi qu'il faut dire Son Altesse Utopienne, raisonnoit: mais ses lumieres ne se bornoient pas-là; ce grand Monarque, dont l'esprit étoit aussi bon que le cœur, poussoit la résléxion plus loin. S'il est vrai, disoit-il en philosophant, qu'il n'y ait sur la Terre qu'une seule Religion qui ait N 2: pour pour soi la certitude & la verité; en prenant dans une Controverse la voie du raifonnement, de la moderation & de la douceur, n'arrivera-t-il pas, à la fin, que la VERITE, qui de sa nature, a une vertu triomphante, elle qui est nôtre Soleil intellectuel, fera paroître l'Evidence, qui est comme son Aurore, & dissipera, par ses raions invisibles, les nuages & les ténèbres qui la couvroient? Si au contraire, on entreprend la Conversion des Ames, le pistolet à la gorge; le flambeau d'une main; & l'épée, de l'autre: alors, comme les plus méchans, comme les plus Scélérats sont les plus entêtez, il se trouvera, qu'à cause de ces vaines & risibles superstitions auxquelles ces mauvais Aveugles s'opiniatrent, la très-Sainte, la très-celeste, la très-indubitable Religion, sera, comme on voit quelquefois les bleds dans la Campagne, sera enterrée dans les épines & dans les brossail-

Utopus a donc trouvé un milieu à l'affaire, à la vie de l'autre Monde, vie qui, fans contredit, & il n'y a que ces malheureux, que ces infamissimes Athéistes, qui puissent en douter; Vie, dis-je, qui fait ici-bas l'intérêt dominant du Genre

Hu-

Humain: ce milieu est la permission à chacun de croire tout ce qui lui plaira. Cette Tolérance n'est pourtant pas sans exception: il y a une clause, & qui est ordonnée au nom de la Religion naturelle; & cela, sous des peines rigoureuses. Le Prince d'Utopie, qui a étudié la Physique, & qui possède à fond la Metaphysique, inhibe, prohibe, désend à qui que ce soit de ses Sujets d'être un Individu assez peu digne de nôtre Espèce, un Fils affez ingrat envers Mere Nature, pour avoir seulement la pensée, pour qu'il leur entre dans l'esprit, que l'Ame, n'étant qu'un soufle, qu'une chaleur animale, s'évanouit, & s'évapore au moment que la Mort donne son coup de faulx; que l'Univers n'est point conduit par une Întelligence Suprême, qu'il subsiste, qu'il roule à l'avanture, & sous la direction d'une Cause Aveugle; enfin, qu'il n'y a point de Providence.

Ce fut par cette Loi-là que les Utopiens entrérent dans la persuasion presque générale des Nations, qu'après la Vie presente, les Criminels & les Vicieux trouvent des suplices qui les attendent; au lieu que les Amateurs de la Vertu, au lieu que ceux qui ent rempli leurs de-

N 4 voirs,

voirs, reçoivent en l'autre Monde la récompense de leur bonne conduite. Citoien qui auroit des sentimens oposez. à cette doctrine-là, ne passeroit pas pour un homme chez nos Insulaires: on le regarderoit comme un indigne Mortel qui auroit souillé la sublimité de son Origine, en faisant passer l'image de Dieu dans la figure & dans la reffemblance d'une bête: à plus forte raison n'honorerontils pas cet Împie du titre de Citoien; lui qui s'il n'étoit retenu par la crainte du châtiment, ne feroit non plus de cas des Loix & des Réglemens de la République, que d'un floccon de neige. Il est certain qu'un homme qui, ne se croiant point composé de deux substances, de deux natures differentes, l'une étendue & materielle, l'autre Spirituelle & sans parties, n'a point d'autre esperance que celle deconserver son corps, & de lui procurer le plus long bien être qu'il lui sera possible, il est certain, dis-je, que quand cet homme trouve l'occasion de se contenter, la seule crainte des Loix Penales le tient en bride; & s'il peut, ou les éluder adroitement, ou les violer impunément, comptez qu'il n'y manquera pas. pour ces consciences Philosophiques qui, par

par un pur principe de Raison & d'Humanité, tâchent de vivre dans l'innocence, & de n'avoir rien à se reprocher? Oh qu'elles sont rares! y en auroit-il bien dix entre cent millions?

Un Utopien donc, qui ne croit ni Ame, ni Vie future, doit se tenir assuré de ne participer jamais aux honneurs publics: il est exclus pour toûjours de la Magistrature ; on ne lui confie aucune Charge, aucun Emploi; tant il est regardé par tout comme un homme négligent, indolent, incapable de s'animer pour le service de la Patrie : mais on ne le met point en justice; on ne le condamne point au Fagot : on ne le suplicie point; enfin, on le laisse vivre surement & paisiblement: c'est que ces bons Insulaires, qui en cela, aussi-bien que dans tout le reste, sont les antipodes de nôtre Monde, connoissent avec la derniere évidence, que personne n'est maître de ses sentimens, & qu'on ne peut s'empêcher de croire ce qui paroit le plus croiable. En Utopie, on ne fait point de menaces à un Libertin, à un Esprit fort pour l'obliger à trahir sa pensée, & à tenir le langage commun. Vous ne fauriez croire combien ces Peuples sont zélez partisans No de

de la Sincerité, combien ils détessent la Dissimulation & le Mensonge; ils ne les distinguent presque point de la Fourberie. Mais il est désendu à l'Irreligieux de disputer sur ses sentimens, & de les désendre par preuves: chez le Vulgaire, s'entend; car pour les Prêtres, & pour les Gens graves, non seulement il leur est permis de controverser en particulier avec le Philosophe; mais même on les y exhorte, dans la consiance qu'on a que, tôt ou tard, sa folie & son extravagance céderont à la Raison.

Il y a dans l'Ile une autre Opinion toute contraire à celle des Incrédules. Cette Secte est assez nombreuse, par trois raisons: 1. elle n'est point désendue: 2. elle n'a pas tout-à-fait tort: 3. & enfin, c'est qu'elle ne fait point de mal. Ils croient que la Bête a aussi une Ame: il est vrai, disent-ils, que cette Ame bestiale n'aproche pas de la nôtre, ni en dignité, ni pour l'esperance du bonheur infini que Dieu nous garde: mais elle est pourtant immortelle, & destinée à une sélicité qui ne sinira jamais.

Presque tous les Utopiens sont si persuadez d'un Paradis, dont les plaisirs & les joies ne peuvent se concevoir, que le

Chré-

LIVRE SECOND. 299 Chrétien le mieux convaincu de sa Religion, ne le croit pas de meilleure foi-Sur ce fondement-là, ils plaignent les Malades, à cause de la souffrance: mais ils ne savent ce que c'est que de regréter les Mourans. Néanmoins, quand ils voient quelcun qui s'afflige de mourir, qui a de la répugnance à quiter la vie. & qui ne la perd que malgré lui, cela leur fait de la peine. Je vous défierois bien, Messieurs, d'en deviner la raison: c'est qu'ils en tirent un fort mauvais augure pour le Salut Eternel du Mourant: ces bonnes Gens s'imaginent que ce Moribond n'a point d'espérance pour l'Avenir; qu'il sent sa conscience chargée; & que, comme s'il avoit un pressentiment caché des tourmens infernaux dans lesquels il va tomber, la peur le transit; il tremble de partir pour le long Voiage d'OUTRE-TERRE. De plus, Peuples croient bonnement qu'un homme qui . loin de courir volontiers vers l'autre Monde, recule, refuse, & n'y entre que malgré lui, est très-mal reçu dans l'Empire des Morts: ne doutant point que Dieu, qui a eu la bonté de l'apeller & de le faire venir, ne lui fasse

mauvais accueil, pour s'être laissé entraî-

N 6

ner,

ner, par force, en ce Pais-la, où il fait fi beau quand on y est heureux? Quand donc les. Utopiens voient mourir un Compatriote en desesperé, cela leur fait horreur. Le Malade a-t-il rendu le dernier sousse; a-t-il passé de la condition de mortel à celle d'immortel; enfin, de malade est-il devenu défunt? On le porte à la Sépulture; mais en grand filence, avec des faces mornes, sombres; enfin, avec une tristesse qui fait pitié. On fait la prière: on demande servemment à Dieu, que par sa bonté infinie, il lui plaise faire misericorde à un Pécheur qui n'a mérité que les terribles effets de sa Justice & de sa Vangeance. Ensuite, on jette force terre sur le Cadavre, qui en effet, ne cherche pas un autre domicile; & puis le Convoi le retire, aussi dalent qu'il étois venu.

Au contraire, quand un Citoien meure gaiment, & plein de bonne esperance, a'est une fortune pour lui. Cet heureux Mort n'a point le chagrin de se voir pleurer; on croiroit lui faire assont, on croiroit insulter à sa gloire, si on répandoit des larmes à son sujet. Tant s'en faut : ses superailles, ses obsèques sont les plus rejouissantes, sont les plus joienses du mon-







NZ



## LIVRE SECOND.

monde: on y rit, on y chante; & même, ne je me souviens pas bien si on n'y danse point. Le Corps étant porté au bucher, les Assistans lèvent les bras au Ciel, & le suplient, du fond du cœur, de vouloir bien accorder, à la bonne & honnête Ame du Défunt, une béatitude proportionnée à fon mérite, & qui aille même beaucoup au-delà. Cette Cérémonie achevée, on brûle ce bienheureux trépassé; & cette fonction funcbre s'exécute avec autant de respect & de révérence, qu'il y a peu de douleur. Dans l'endroit du brûlement, on érige une Colonne sur laquelle les hauts faits, les vertus, les tîtres & les dignitez du Seigneur Mort, sont artistement gravez, ou Jeulpturez. Quand les Enterreurs sont retournez chez eux, ils se font un plaisir de passer en revûe la vie & les actions de celui dont ils viennent d'enfouir les cendres. Nos Utopiens nomment une mort contente, la plus heureuse heure du passage sur la Boule Terrestre; & il n'est rien qu'ils célébrent avec plus d'épanchement qu'un heureux & tranquile départ de la

Ils croient que le souvenir de la probité d'un homme qui n'est plus, excite, éguil-

Vie.

304

éguillonne beaucoup les Vivans à la Vertu: mais ce n'est pas-là l'unique motif qui les porte à rendre justice au mérite des Morts. Ils ont là-dessus une plaisante fantaisse. Ce que c'est, après tout, que la sotise de l'Esprit Humain! L'Utopien vous dira gravement, & d'un grand-sang froid, j'avouë que les morts sont invisibles, & qu'ils ne commercent point extericurement avec nous autres mortels: mais pensez-vous que leur Invisibilité les rende insensibles? Quoi! parce que les Morts sont des Morts, ils ne seront pas ravis de savoir si on honore ici bas leur Mémoire, & si on parle d'eux avantageusement? Ces Morts fortunez, à qui nous attribuons une sélicité complette, sontils privez de cette chére & précieuse Liberté que les Mortels confessent unanimement être le plus grand de tous les tresors; ce que les bêtes, & sur tout, les Oiseaux nous confirment par experience? Est-ce que les bienheureux Habitans du Pais Célefte sont enchainez? Ne leur estil point permis d'aller où bon leur semble? Ils devroient passer pour des ingrats fièfez, si renonçant à leurs intimes amis, ils n'avoient aucune envie de les voir. L'Amitié est chez les Humains la plus granLIVRE SECOND.

309

grande des douceurs. Ainsi puisqu'en Paradis, tous les plaisirs que l'Ame a pu goûter sur la Terre, sont au comble & à la perfection, est-il croiable que les Paradisans, chez qui toutes les bonnes qualitez augmentent, perdent dans leur séjour délicieux ce penchant, cette conformité d'humeur, cette tendresse réciproque qui les lioit, qui les unissoit avec leurs amis ? Nos Infulaires ne doutent donc point que les Beurgeois des Cieux ne se mêlent avec les Montels, & qu'ils n'examinent attentivement tout ce que nous disons, & tout ce que nous faisons: Cette persuasion leur inspire une plus grande confiance, tant pour entreprendre que pour executer, s'apuiant beaucoup sur la protection de ces Anges Gardiens qui sont lours parens, leurs amis; & d'ailleurs la prétendue presence de leurs Ancêtres leur imprime un grand respect, & les détourne de soute mauvaile résolution.

Quant aux augures, aux présages, aux prédictions, aux divinations; enfin, à tout cet attirail d'une vaine superstition qui concerne l'Avenir, & qui est si en usage chez les autres Peuples? nos Utopiens méprisent ces sotises-là; ils s'en

mo-

moquent. Mais pour les Miracles, pour ces événemens surnaturels qui arrivent sans le concours des Causes secondes? oh! ils les vénérent comme les ouvrages d'une Divinité qui préside à tout, & qui ne dépend que de sa volonté. Ils pretendent même, que le Ciel les honore, & les gratifie souvent de semblables faveurs; & que quand l'Etat se trouve dans des conjonctures importantes & dangereuses, ils procurent & ils obtiennent des mira-

cles par les prieres publiques.

Ils disent que contempler l'Univers. & en admirer, en louër, en bénir, en remercier l'Auteur, c'est une fonction du Culte & du Service divin, laquelle est fort agreable à Dieu: Il y a, pourtant, des Utopiens, & le nombre n'en est pas petit, qui ont un sentiment tout contraire: Ceux-là, par un principe de conscience & de Religion, negligent l'étude de la Nature; ils se soucient fort peu d'en connoître les causes & les effets: ce grand livre est toujours fermé chez eux; & ils ne se donnent jamais le loisir de le lire. Ils croient que c'est par le travail, par les occupations, par les bons offices, par les œuvres charitables, qu'on doit gagner Paradis, & mériter ce bonheur immen-

LIVRE SECOND. mense dont la Mort est la première porte & la premiére entrée. Suivant cette Morale-là, les uns gardent les malades, & les servent: les autres réparent les chemins, nétoient les fossez, racommodent les ponts; coupent les mottes de terre, tirent le sable & les pierres; abbatent les arbres & les fendent; & transportent dans les Villes sur des charètes à deux chevaux, les bois, les grains, les fruits & toutes les autres productions de l'Agriculture, & de la Campagne. Ce n'est pas seulement au Public qu'ils rendent ces bons services: ils tâchent aussi d'être utiles aux Particuliers, comme des valets, & plus que des esclaves.

Tout ce qu'il y 2, par tout, à faire de plus difficile, de plus rude, de plus fordide, de plus bas & de plus abjet; enforte que la peine, le dégout, le deserpoir en détourne la pluspart des autres Citoïens, & les épouvante, ces dévots chercheurs de travail & de fatigue se chargent de tout le fardeau; & ils font ces grosses & sales besognes avec autant de bonne volonté, de plaisir & de joie, que si c'étoient les plus douces, les plus belles, les plus nobles occupations. Ainsi, lorsque ces Gens-là procurent le repos aux

au-

autres, ils sont continuellement dans la peine & dans l'agitation du travail; ils ne pretendent pas pour cela qu'on leur en tienne compte: ils ne censurent point la vie de leurs Compatriotes, ni ne se glorissent nullement de la leur. Mais plus ils s'abaissent aux ouvrages serviles, plus on a pour eux de respect & de véneration.

Ces hommes extraordinaires sont partagez en deux Settes. Les uns vivent dans le Célibat; & non contens de garder une austere continence, & de s'abstenir de tout plaisir charnel, ils renoncent aussi à l'usage de la Viande; & quelques-uns même portent le zèle si loin, qu'ils s'abstiennent généralement de tous les animaux. Rejettant toutes les voluptez de cette Vie-ci comme nuisibles à l'Ame, ils n'aspirent qu'à la Vie suture; ils la souhaitent avec ardeur; & comme ils se promettent d'y parvenir bien-tôt par les veilles, & par les sueurs, cette esperance les rend alaignes & vigoureux.

L'autre Socte est moins affamée de travail : elle préfére le Mariage; & loin d'en mépriser les consolations & les fruits, ils soûtiennent que c'est un devoir de se

ma-

marier, parce qu'on se doit soi-même à la Nature, & qu'on doit des enfans à la Patrie: Ils ne refusent aucun des plaifirs qui font compatibles avec leurs travaux. Els mangent volontiers de la viande de boucherie, parce qu'elle les rend plus forts & plus robustes pour resister 2 la fatigue de l'Ouvrage. Les Utopiens. croient ceux-ci les plus fages; mais ils croient les autres, les plus faints. Si les Observateurs de la Secte rigide se prérendoient fondez en bonnes raisons, pour préferer le Célibat au Mariage, & pour zimer mieux vivre dans une Maceration continuelle, que de jouir du repos tranquile, & des honnêtes douceurs de la Societé Civile, leurs Compatriotes se moqueroient d'eux: mais parce que ces Mortificateurs avouent que c'est la Religion qui les fait agir, on les revere, & on s'humilie en leur presence. Car il n'y a rien sur quoi ces Insulaires soient plus scrupuleux ni plus circonspects, que de décider témérairement sur la Religion. quelle qu'elle soir. Ces Rigides ont un nom qui leur est propre; on les apelle dans la Langue du Pais Bumresques, ce qui revient à nôtre terme de Religieux.

Les Prétres d'Utopie menent une vie

fort exemplaire, rien de plus édifiant que leur conduite; & c'est à cause de cela même, qu'il n'y en a guere. Chaque Ville enferme treize Temples, & chaque Temple a son Prêtre. Il faut en excepter la conjoncture de Guerre. Est-il question d'aller, en Armée, contre les Ennemis? sept Prêtres accompagnent les Troupes, & on en crée sept nouveaux pour remplir ce vuide du Sanctuaire. Quand les sept Aumôniers sont revenus, chacun d'eux reprend son poste spirituel; & pour les Prêtres de nouvelle facon, ils remplacent, par ordre, les Anciens à mesure qu'il en meurt ! en attendant un de ces bons bénéfices, s'ils ne sont point les suffragans du Pontife; du moins, ils l'accompagnent dans ses Fonctions Pastorales; car les treize Prêtres ont un Chef. C'est le Peuple qui choisit les Officiers & les Ministres de l'Autel : cette Election fe fait comme celle des autres Magistrats, par des suffrages secrets; & cela pour obvier à la brigue, & à la partialité. Les Prêtres nouvellement élus, sont ordonnez & sacrez par le Collége Sacerdotal.

Le droit des Prêtres est de présider aux exercices du Culte. Ils veillent au main-

tien

tien de la Religion, & ils sont comme les Censeurs des Mœurs. Il est fort honteux chez les Utopiens d'être cité devant le Presbyterat, & d'y recevoir une correction; cela passe pour une marque de mauvaile conduite. Au reste comme il est de l'office & du ressort du Sacerdoce, d'exhorter, & d'admonêter; de même, il n'apartient qu'au Prince, & aux autres Magistrats, de proceder criminellement contre les coupables & les scelerats. Les Prêtres se servent aussi en ce Païs-là du Glaive de l'Excommunication, quand après avoir murement examiné la chose, ils ont reconnu que le Scandaleux meritoit d'être retranché du Troupeau. Il n'y a point de suplice plus afreux chez les Utopiens, que d'être frapé de cette foudre d'Eglise. Cela passe chez eux pour la derniere infamie : d'ailleurs l'excommunié souffre, par raport à la Religion, des remors qui lui déchirent la conscience. Il n'est pas même sans crainte & fans inquietude pour sa vie; car s'il ne se hâte de donner devant le Tribunal du Ministère Sacré, les marques d'un vrai repentir, on l'arrête, & le Sénat le condamne à la peine portée par les Loix contre les impies.

Les Prêtres sont chargez de l'éducation des enfans & des jeunes gens. Ces venerables & reverends Pedagogues commencent l'instruction par l'aprentissage des bonnes Mœurs & de la Vertu; les belles Lettres ne marchent qu'à la queuë. Ces Docteurs s'attachent, plus que vous ne fauriez vous imaginer, à imprimer dès les premieres leçons, à leurs petits Elèves les opinions les plus faines, & les plus propres à la conservation de la République Utopienne. Dès qu'un enfant, dont l'esprit encore tendre, encore souple, encore flexible, a pris une fois le pli qu'on vouloit lui donner, cette bonne semence germe & fructifie dans son cœur: cet enfant, ce jeune homme, parvenu à l'âge de virilité, goûte de plus en plus ces bons sentimens; il y refléchit plus solidement; il les met en pratique avec plus d'attention & de maturité; enfin, la sagesse est comme naturalisée dans son ame, & il exerce, en perfection, les bons enseignemens qu'il a reçus dans ses premieres années. Que s'ensuit-il? C'est que cet homme-là, & tous les Citoïens qui lui ressemblent sont extremément utiles à l'Etat; car enfin,

un Gouvernement ne tombe & ne se bouleverse que par les mauvais effets des opi-

nions pernicieuses.

Les Prêtres Utopiens entrent dans le nœud conjugal, & leurs épouses sont les personnes les plus cheries, les plus distinguées de la Nation. Les Femmes ne sont point excluses du Saint Ministere; on fait l'honneur au beau sexe de le juger aussi digne d'y entrer que les hommes. donc, aussi des Prêtresses, des Sibylles en Utopie, mais peu; & on n'en élit point qui ne soit veuve, & vieille. Ces Sacrificateurs & Sacrificatrices font autant respectez qu'aucun Magistrat. Ils ont même un privilége singulier, & dont Messieurs nos Ecclesiastiques s'accommoderoient fort. Comme le caractere Ministérial ne donne pas l'impeccabilité, il s'en faut beaucoup; la Scéleratesse se glisse quelquesois, très-rarement néanmoins, dans la sainte Prêtrise d'Utopie. Quand un si horrible scandale arrive, quand le Ministre de l'Autel fait voir, par une action noire, qu'il n'est qu'un sepulchre blanchi, savez-vous ce qu'on fait en tel cas? Un grand exemple, répondrez-vous; on proportionne le châtiment à l'énormité du forfait; on vange la gloire du Ciel, & l'édification des Conscien-

sciences tendres. Vous n'y êtes point. Nos Infulaires ne mettent jamais leurs. Pasteurs dans la balance de Thémis, jamais ils ne les apellent en justice. Que font-ils donc? Ce qu'ils font? On abandonne le Révérend Pere à fon Ame, & à Dieu; la Magistrature ne se mêle point de son crime; qu'il s'en tire comme il pourra. Quel désordre, quel abus! vous écrierez-vous. Point du tout. Ils croient que ce seroit un sacrilège de toucher d'une main mortelle à un homme qui apartient de si près à la Divinité, & qui est comme un present, comme une offrande, comme un don qu'on lui a fait dans fon Temple.

Cet Usage de nos Utopiens est d'autant moins dissicile, qu'ils ont peu de Prêtres, & que d'ailleurs, ils prennent un soin extraordinaire pour n'en élire que de bons. Il ne peut arriver que très-rarement qu'un homme, qui par le seul égard à la Vertu, a été choisi, comme le meilleur entre les honnêtes Gens, pour être revêtu d'une si haute Dignité, tombe dans le Vice & dans la Dépravation. Mais quand le malheur arriveroit; car ensin, la foiblesse humaine est grande, & souvent on change de mœurs en changeant d'état, un Prêtre qui,

CX-

excepté l'honneur qu'on doit lui rendre, n'a aucune part au Gouvernement, quel tort peut-il faire à la République? En quoi est-il à craindre pour le Bien Commun?

La raison de ces Peuples pour donner si peu de Membres au Corps Sanctuarial est bonne & sensee. Neus vénérons à présent, disent-ils, l'Ordre sacré de la Prêtrile, parce que le nombre de nos Sacrificateurs est très-petit : mais si nous laissions foisonner cette sainte & sacrée Race, l'honneur que nous lui rendons. étant communiqué à beaucoup de gens, s'aviliroit, & nous mépriserions peut-être alors le Sacerdoce autant que nous le révérons aujourd'hui. De plus, les Hommes aiant naturellement du penchant au -Mal, étant communément ignorans, ne seroit-il pas bien difficile de trouver une grosse troupe de Mortels, tous également capables de remplir une Dignité qui demande un mérite extraordinaire tant en Vertu, qu'en Savoir.

Les Nations étrangéres n'ont pas moins de vénération pour les Prêtres Utopiens, que les Utopiens mêmes. Cest ce qui paroît clairement par l'endroit même que je croi être la source &

la cause de cette estime. Dans, un jour de Bataille, & lors que les Troupes en font aux mains, les Prêtres Insulaires. pas fort loin du lieu où on combat, se mettent à genoux, aiant leur habit de cérémonie, & levant les bras au Cieli Dans cette posture humble, édifiante. supliante, ils tâchent d'apaiser la colère du Ciel, & de fléchir le Dieu des Armées: la premiere chose qu'ils demandent dans leur Priére, c'est la Paix; en cela tout oposez à ces Prêtres de nôtre Monde, qui attisent & soussent le seu de la Guerre; qui sonnent publiquement la Trompète pour exciter l'Auditoire & les Lecteurs à courir au carnage, & à ne point le finir que la Religion & l'Eglise n'aient triomphé. Les Sacrificateurs d'Utopie, prevoiant bien que le Tout-puisfant ne fera pas tout exprès un Miracle pour accorder deux Nations dont les Troupes sont actuellement aux prises, & pour faire la Paix au fort de la mêlée, prient Dieu de mettre la Victoire de leur côté; Supplication d'autant mieux fondée, que la Cause des Utopiens roule toûjours sur la Justice & sur l'Equité. Enfin, le troisième point de la Prière, c'est qu'il plaise a la Bonté Divine de conduire les

mains des Combatans, & d'empêcher que la Journée ne soit sanglante ni pour les

uns, ni pour les autres.

Quand la Fortune, ou pour parler plus religieusement, quand la Providence se déclare pour leur Parti, vous les voiez se lever promptement & courir de toute leur force, vers le Champ de Bataille. Y font-ils? leur ardeur est admirablement humaine pour obtenir la grace des Vaincus, & pour les arracher à la furie du Soldat Victorieux. Qu'un des Ennemis soit sur le point d'être égorgé, d'être percé dans la défaite, s'il voit un Prêtre, s'il le reclame, c'en est assez; le Vainqueur se retire respectueusement, & le Vaincu est sûr de la vie: mais s'il a le bonheur de pouvoir toucher la Robe ample & trainante de sa Révérence, on lui laisse emporter ce qu'il a; il n'a plus rien à craindre de cette violence que nous nommons si plaisamment le Droit de la Guerre. Cette charité des Prêtres Utopiens fait qu'ils sont si aimez, si estimez, si vénérez chez toutes les Nations voisines, que souvent ils n'ont pas été moins utiles aux Compatriotes de la part des Ennemis; qu'ils avoient été utiles aux Ennemis de la part des Compatriotes;

aiant sauvé aussi la vie à plusieurs Citoiens, qui, dans une déroute, étoient fur le point de périr. Il passe même, pour certain, que quelquefois les Utepiens étant battus, & fuiant l'ennemi victorieux qui les poursuivoit, par l'intervention, par la mediation des Sacrificateurs Insulaires les Vainqueurs suspendirent le massacre & la tuerie, les Troupes se separérent de part & d'autre; & les Parties étant d'accord, la Paix fut conclue & ratifiée à des conditions raisonnables. Il n'y a jamais eu de Peuple, quelque farouche, quelque cruel, quelque barbare qu'il pût être, à qui le Corps des Prêtres Utopiens n'ait été sacré & inviolable.

Leurs jours de Fête sont le premier, & le dernier du Mois; le premier & le dernier de l'Année; & ces quatre Dévotions se celèbrent sort solemnellement. Ils mesurent le Mois par le cours de la Lune; & l'Année, par le tour du Soleil. Ils nomment, en leur langue, les Fêtes du premier jour, Cynemernes; & celles du dernier jour, Trapemernes: c'est comme si on disoit, en François, Primisêtes, & Finisétes. On visite en Utopie des Temples superbes & magnisques: non seu-

seulement la structure en est des plus belles, mais même, ils sont si spacieux qu'ils peuvent contenir une quantité incroiable de peuple, ce qui est nécessaire à cause du petit nombre des Eglises, & des Curez. Tous ces grans & vastes Edifices, destinez au Culte & au Service Divin, sont un peu obscurs. Ils disent que cela ne s'est pas fait par l'ignorance des Architectes, mais par le conseil des Prêtres. Ces Rabins représentérent que le trop grand jour diffipoit l'attention; & qu'au contraire dans des tenèbres médiocres, l'Ame demeuroit mieux chez elle, l'Esprit étoit plus recueilli, & conséquemment la Religion plus forte. Elle n'est pourtant pas uniforme dans l'Ile, cette Religion: tant s'en faut; elle varie beaucoup pour l'intérieur & pour l'exterieur; & sa difference est nombreuse. Cependant par ces diverses routes, toute la Nation vise au même but, tend à la même fin , qui est d'adorer & de servir une Divinité. C'est pour cela que dans les Temples, on ne voit rien, on n'entend rien qui ne semble quadrer avec toutes les Sectes, comme si elles étoient réunies sous le nom général de Religion. Pour ce qui est du

Culte, du Service, du Cérémonial, propre & particulier à telle ou telle Groiance, chacun le fait dans sa Famille. Mais quant à l'Exercice Public, ils le font d'une maniere si prudemment digerée, si ingénieusement ordonnée, qu'il ne s'y trouve rien qui puisse déroger, qui puisse causer le moindre préjudice aux Assemblées domestiques.

Dans cette vue-là, on ne voit dans le Temple aucune Peinture de Dieux; & cela, afin qu'il soit libre à chaque Citoien de concevoir la Divinité sous telle forme que sa Religion lui prescrit. n'ont point de mots différens pour invoquer le Nom de Dieu: leur seul terme pour implorer en public la bonté du Souverain Etre, c'est Mythra; & par ce mot-là, ils concourent unanimement à reconnoître, & à croire une Majesté Divine, de quelque nature qu'elle soit. On ne fait jamais de priére à l'Eglise, que tous les Affistans ne puissent ouir sans seandale, & qu'ils ne puissent suivre & repeter sans blesser leur Conscience. & leur Foi.

Quand donc une Finiféte est échuë, nos Utopiens vont à l'Eglise, le soir : ils y vont à jeun, & sans avoir rien pris de tou-

EC

te la journée. Là ils remercient Mythra de ce que, par sa grace, ils ont passé heureusement un ou douze Mois; c'est suivant la Dévotion qui arrive, & qui se célèbre ce jour-là. Le lendemain, car, il alors Primifête, on s'assemble le matin & en foule, dans le Temple, pour s'attirer la bénédiction du Ciel, pour demander augmentation, ou du moins, continuation de prosperité pendant l'Année, ou le Mois qu'ils commencent par ce jour de Fête. Vous remarquerez, Messieurs mes Amis, une circonstance également curieuse & louable. Les jours de Finifête, avant d'aller à l'Eglife, les Femmes se jettent aux piés des Maris, & les Enfans se prosternent devant Pére & Mére. Dans cette posture, l'Epouse, les Fils, les Filles, tous se confessent coupables, ou pour avoir agi contre leur devoir, ou pour l'avoir fait négligemment; demandant, humblement & d'un cœur contrit, pardon de leurs fautes. Ainsi, s'il s'étoit élevé quelque nuage de haine domestique, il se dissipe aussi-tôt par une telle satisfaction. Le but de cette pratique devote, c'est d'assister aux Sacrifices avec un cœur pur, avec une ame tranquille; car ils feroient scrupule de porter à l'Autel, une conscience tant soit peu chargée. C'est pourquoi, quand ils se sentent coupables de colère, ou de haine contre quelcun, ils ont grand soin, avant d'aller à l'Eglise, de se racommoder de bouche & de cœur, de se mettre l'ame dans toute la pureté possible; craignant que le Scrutateur & le Juge des cœurs ne sit tomber sur eux les terribles essets de sa vangeance, s'ils participoient au Sacrosaint Sacrisice avec une Ame ulcerée, & malade de passion.

Quand ils arrivent au Temple, les hommes vont du côté droit; & les femmes, separément, du côté gauche. Ils se placent d'une maniere, que les Peres. de famille ont devant eux, chacun ses. garçons, & chaque Mere a ses filles devant elle. Dans cette situation-là, les Parens peuvent voir facilement, si leurs. Enfans pratiquent bien au dehors la bonne éducation qu'on leur a donné au logis: on examine leurs gestes, leur contenance, leur exterieur; & on regarde si tout cela répond aux soins qu'on s'est donné pour les former au bien, tant par autorité que par instruction. On observe même exactement la methode que le plus jeune soit assis auprès du plus à-



0 6

3,0

gé, de peur que les enfans étant tout proche les uns des autres, ils n'emploient à des puérilitez, à des badineries, à des jeux d'enfant, un tems où ils doivent concevoir le plus de crainte pour la Divinité, crainte qu'on peut nommer le plus pressant motif, & presque l'unique

éguillon à la Vertu.

Les Utopiens n'immolent point de bêtes dans les Sacrifices. Ces Peuples judicieux ne sauroient comprendre que l'Etre Souverain qui, par sa bonté divine n'a créé les animaux que pour les laisser vivre jusqu'à ce que la Nature les tuë, que Dieu, dis-je, puisse prendre plaisir au sang & au carnage. Ils brûlent de Pencens & d'autres parsums; ils portent des cierges en grand nombre. Ce n'est pas qu'ils ne fachent fort bien que ces fortes d'Offrandes n'ont nul raport avec la Nature Divine, puisque même les prieres des Mortels ne lui sont d'aucune utilité: mais ils aiment à rendre à Dieu un Culte innocent; & d'ailleurs, par ces douces fumées, par ces lumieres, & par toutes les autres Cérémonies, les hommes se sentent, par un mouvement inconnu, s'élever au-dessus d'eux-mêmes, & se porter au Service Divin a 315 33

vec plus de plaisir & de vivacité.

Dans le Temple tout le Peuple est vêtu de blanc : l'habit du Prêtre est de differentes couleurs, les nuances en sont charmantes; l'ouvrage & la forme en font admirables; la matiere dont ce vétement facerdotal est composé n'est pas fort précieuse: il n'y a ni or, ni argent, ni broderie, ni perles, ni pierreries. Ce ne sont que des plumes d'Oiseau; mais entre-mélées, mais arrangées avec tant d'adresse & tant d'art, que l'étosse la plus riche, que la matière la plus estimée n'égale point le prix de ce travail-là. D'ailleurs, ces plumes & ces ailes, qui par l'arrangement, par l'ordre, par la dispofition, produisent cette merveilleuse diversité de couleurs qui Brille dans l'habit du Sacrificateur, font symboliques & emblématiques. Ce Vêtement sacré contient, renferme des mystères cachez: les Pretres ont grand soin de les découvrir, & d'en donner l'interpretation. Ainsi, nos Insulaires jettant les yeux sur ce beau, sur cet éclarant Tissu de plumes variantes, pensent aux bienfaits de Dieu fur leur République, & fur leur personne : ils y reconnoillent aussi leur piete envers le Ciel : l'affection reciproque qu'ils

qu'ils se doivent les uns aux autres, les secours qu'ils sont obligez de se donner mutuellement: enfin ce saint habit les avertit de tous leurs devoirs, & il n'y a pas

une plume qui ne moralife.

Dès que le vénérable Ministre du Mythra: sortant du Sanctuaire, sortant du lieu secret où se rendent les Oracles, se montre à l'Assemblée, aussi-tôt tous les Assistans, comme saiss, comme frapez d'un religieux & profond respect, se prosternent, se mettent le visage contre terre. Il se fait alors un si grand silence, que si vous aviez vu ce Spectacle-là, comme j'ai eu l'honneur & le bonheur de le voir, vous eussiez été pris d'une espèce de pieuse terreur; il semble effectivement, qu'un Divinité soit descendue dans le Temple & qu'elle, le remplisse de sa presence invisible. Après avoir demeuré quelques minutes dans cette posture d'aneantissement, le Prêtre donne le signal, & tous les Prosternez se relèvent. Ensuite, on chante les louanges de Dieu; les instrumens de musique n'y manquent point, & comme ils s'accordent fort bien avec les voix, cela fait une mélodie très-agréable. Les infirumens de la Musique Utopienne sont, pour

la meilleure partie, d'une autre tournure, & d'une autre forme que les nôtres: comme la plûpart surpassent de beaucoup en douceur & en harmonie, ceux dont on se sert dans nôtre Monde, aussi y en a-t-il quelques-uns qui ne sont pas comparables à nos outils musicaux, ils n'en aprochent point. Mais il faut avouer que ces Messieurs les Utopiens sont beaucoup au-dessus de nous sur un point, & lequel fait la principale beauté de la Musique. Toute la leur, soit instrumentale foit vocale, exprime naturellement les. affections de l'ame, & les passions. Le son s'accomode admirablement avec la chose. S'agit-il de chanter, ou de jouer en Musique une humble & soumise suplication, une gaieté, une facilité à s'apaiser, un trouble d'esprit, une trissesse, une colère, &c? cette Musique, par ses sons mélodieux, représente si naturellement ce que nous sentons dans toutes ces passions-la, qu'elle émeut, qu'elle penètre, qu'elle échauffe; enfin, qu'elle remue les cœurs de ceux qui l'écoutent.

Après la Musique, le Pasteur, & toutes ses Quailles récitent ensemble, à haute voix, les prières communes : elles sont conçues en termes choisis & méditez; & Mon-

Directly Google

Monfieur le Curé les a composez si habilement, si finement, que ce qui se récite en public, chaque particulier peut le raporter à soi. Dans ces priéres solennelles, on remercie Dieu d'avoir bien voulu rompre son repos éternel, & infiniment heureux; pour faire de Rien un vaste & immense Univers: on rend de ferventes actions de graces à cette suprème & incompréhensible INTELLI-GENCE, de ce qu'après avoir créé tous les Etres, elle a en la bonté de se charger du Gouvernement du Monde; & de s'en charger si exactement, que sans sa Providence & sa permission, la feuille n'oseroit tomber de l'arbre. De plus, chaque Utopien, dans la Dévotion générale reconoit le Dieu treis fois bon, & trois fois grand, pour la source, pour la cause, pour le principe, pour l'Auteur de tous les biens de Nature, de Fortune, & de Morale; & on le rémercie, dans un vrai sentiment de Créature Raisonnable; de toutes ses bontez, & de tous ses bienfaits.

L'endroit qui, à mon sens, édifie le plus dans la Priére Utopienne, le voici. Ces bons & pieux Insulaires répandent l'Ame devant Dieu, en remerciment de ce qu'il lui a plu les faire naître dans la meil-

meilleure & la plus heureuse des Republiques; & dans une Religion qu'ils espérent être très-conforme à la Verité. Seignear, s'écrient-ils, si nous nous trompons, fi nous nous aveuglons en cela; si vous goutez mieux quelque autre Culte, s'il vous est plus agreable que le Nôtre; Ab! faites-nous la grace de nous ouvrir les yeux; & de dissiper les tenèbres de Nôtre Esprit: Nous vous en prions instamment, Grand Dieu, par cette tendresse toute paternelle que Vous avez pour Vos Images & pour Vos Enfans; car nous ne demandons qu'à voir, & qu'à être éclairez, nous Vous survions, Seigneur, par tout où il Vous plaire nous conduire; dainez feulement être notre Guide; Mais fi nous fommes dans le bon chemin; s'il est vrai que notre République soit la plus parfaite, & nôtre Religion la plus pure, donnez-nous la constance pour y perseverer. Daignez aussi, Créateur & Conservateur du Genre Humain, daignez inspirer à tous les Hommes le desir de vivre sous les mêmes Loin, sous les mêmes usages, fous les mêmes coûtumes que nous vivons. Donnez à tous les Mortels la lumiere nécessaire pour avoir de Vitre Divinité la même croiance, & les memes sentimens que nous en avons; à moins que, par le profond & impénetrable secret

de Vos adorables desseins, Votre Majesté souverainement Suprème & Divine ne prenne plaisir à la diversité des Cultes. Énfin, Seigneur, nous Vous suplions très-humblement, &, prosternez, de cœur, devant le Trône de Vôtre Misericorde, nous demandons en derniere grace; qu'après nous avoir donne une mort douce & heureuse, il Vous plaise nous retirer dans le sem de la Beatitude Eternelle. Nous ne limitons point la durée de nôtre vie: qu'elle soit longue, qu'elle soit courte c'est de quoi nous n'oserious Vous parler. Mais ce qu'il nous est permis de dire sans offenser Vôtre Majesté Di-vine, c'est que nons aimons beaucoup mieux aller vers Vous, Source des Délices & du Bonheur, oui nous l'aimerions mieux, quand ce seroit par la mort la plus rude & la plus douloureuse, que d'être privé longtems de Votre presence béatifiante, par la vie la plus paisible & la plus agréable.

Cette belle & Apostolique Priere étant finie, toute l'Assemblée se prosterne de nouveau: puis s'étant relevez un peu après, ils retournent chez eux, & se mettent à table. Quand c'est une Primisse, le reste du jour se passe en divertissemens,

& à faire l'exercice des Armes.

Je viens de vous dépeindre, Messieurs;

& je l'ai fait dans toute la verité qui m'a été possible, je viens de vous dépeindre la forme, la constitution de la République Utopienne: non seulement je la croi très-bonne, cette Constitution: même, mon opinion, mon sentiment est qu'il n'y a dans l'Univers que cette Nation-là qui ait droit de nommer son Etat une République. Hors de cette Ile fortunée, on fait retentir, par tout, ces grands mots le Bien public, le Bien public! & cependant tous les Hommes ne visent qu'à l'interêt personnel. Nos Utopiens ne possedant rien en propre, ni en particulier, c'est à eux de se vanter qu'ils travaillent pour le Commun; & ils ont raison de dire qu'ils allient, qu'ils reunissent parfaitement le Général & le Particulier. Par tout ailleurs, y a-t-il quelcun qui ne sache que, s'il ne prend pas garde à soi, que, s'il ne pense pas à ses affaires, quelque florissante que la République puisse être, il n'en mourra pas moins de faim? Chacas est donc dans la necessité de prendre plûtôt soin de sa personne, & de son bien être, que du Peuple, c'est-à-dire des autres. Au contraire, en Utopie, tout étant en Communauté à l'exception des Femmes pourvu que les greniers soient pleins,

pleins, & que les magasins des provisions soient bien garnis, qui doute qu'aucun habitant ne peut manquer de rien? L'ambition, l'envie, la malignité; les passions, enfin, n'ont point-là de part à la distribution des choses; si bien qu'il n'y 2 dans ce bienheureux Pais, ni pauvre, ni On peut dire de ces viais Hommes, que les Particuliers n'ont rien. & que néanmoins ils sont tous riches. En quoi, je vous prie, consiste la solide Richesse? N'est-ce pas d'être afranchi de toute inquietude pour ses besoins, & de passer la vie dans la joie & dans le repos? N'avoir rien à craindre touchant les bons alimens, ni la propreté des habits; n'être point tourmenté par les demandes continuelles, importunes, & querelleuses ou grondeuses d'une Femme; N'avoir point à s'embarasser si on laissera. un gros bien, un bon Capital à son si on pourra donner une dot à sa Fille; mais au contraire, être fûr de la Vie & du bonheur pour soi, pour tous les siens, pour sa femme, pour ses fils, les petits-fils; les arriére-petits-fils; &, enfin, pour cette longue suite de Posterité que les Nobles se flatent devoir descendre de leur Sang, par la voic de trans-

flexion; chose très-rare! ils doivent mourir tous les jours, de se voir, par leur cruelle destinée, attachez à une chaîne de fatigue, qui leur fournit à peine, pour le present, de quoi ne pas périr de faim; & lors qu'ils pensent que ce travail sterile & infructueux les conduit droit à une vieillesse infirme, & dénuée de tout, une prévoiance si bien fondée est un ver qui les ronge, & qui ne leur donne point de relache. Je dis prévoiance bien fondée; car cet Artisan gagne un salaire si petit que c'est tout ce qu'il peut saire de pou-voir se soûténir depuis l'Aurore jusqu'au Soleil couché: comment donc, pourroit-il trouver du reste, & mettre cha-que jour quelque chose à part, pour s'en servir quand le tems lui aura blanchi la tête, & afoibli le corps?

N'avourez-vous pas que nos Societez font bien déraisonnables, j'irois même, jusqu'à dire, si j'osois, sont bien iniques? Elles prodiguent les presens & les récompenses; à qui? Aux Nobles, comme on les apelle; à des Orsèvres, à des Jouailliers, à des Lapidaires & des Metteurs en œuvre, à des Brodeurs, à des Traiteurs, &c. Et qu'est-ce que c'est, ne vous en déplaise, Messieurs, qu'est-ce que c'est

que

que cette espèce d'Habitans & de compatriotes? ce sont des Fainéans, des Inutiles; au moins, je n'entens pas seulement les Gens qu'on nomme de qualité; je comprens aussi parmi les Oisifs, ceux qui, entrant dans un Capital tout fait, & fouvent fort mal aquis, & qui, vivant de leurs rentes, comme nous parlons, ne sont bons dans la Societé Humaine, qu'à faire nombre, & qu'à être des zeras. Au contraire, on n'a parmi nous aucun égard pour les Ministres du Labourage & de l'Agriculture; pour les Charbonniers, pour les gens à groffe befogne; pour les Chartiers; pour les ouvriers: loin de leur faire du bien, on les méprise, on les regarde comme la lie & la bouë d'un Etat; & cependant, comme j'ai déja dit, on ne fauroit absolument se passer de ces gens-là; & sans eux, il n'y auroit point de République au Monde. Après que ces Malheureux ont consumé, ont usé, dans la peine & dans le travail, leur jeunesse, & toute la vigueur de leurs années, deviennent-ils vieux & malades? sont-ils dépourvus de tout? l'ingrate, l'ingratistime République, sans se souvenir que ces Infortunez ont tant veillé pour son service, & qu'elle leur a

des obligations essentielles, les récompense par une triste fin, par une miserable mort, Que penserons nous d'un autre grief qui n'est pas moins remarquable? les Riches pillent les Pauvres, & partagent le petit gain, le petit profit que ceux-ci, à la sueur de leur corps, & souvent à la ruine de leur santé, à l'abrégement de leur vie, peuvent faire par jour. Non seulement cela se pratique sourdement, & frauduleusement par la raison du plus Fort: mais même, les Loix publiques ordonnent de grapiller ceux qui ont un peu plus que rien. qui ne paroissoit auparavant qu'une simple injustice, de reconnoître si mal des habitans qui ont très-bien merité de la République; les Riches ont rendu cette injustice-là une dépravation; & ensuite, par la vertu des Loix, cette violence-là s'est tournée en justice.

Quand je considére donc, quand je repasse en mon esprit, quand je regarde attentivement toutes ces Républiques slorissantes qui couvrent la surface de la Terre, ainsi m'aime Dicu! si je trouve autre chose qu'une certaine conspiration des Riches pour attraper autant qu'il leur est possible, tout ce qu'ils souhaitent, tout

ce qui les accommode; & cela sous le beau nom, sous le titre spécieux de République: ils cherchent en eux-mêmes, ils méditent, ils inventent tous les moiens, toutes les ruses imaginables pour deux choses: la premiere qu'ils puissent retenir, sans crainte & en toute sûreté, les biens qu'ordinairement ils ont amassez par une voie indirecte & illegitime: l'autre d'emploier, au meilleur marché qu'ils peuvent, tous les Pauvres à leur service; & conséquemment, d'abuser du travail, de la peine, de la fatigue, des efforts de ces Infortunez. Dès que les Seigneurs & Maîtres Riches ont une fois résolu, que ces machines soient observées fous le nom Public, nom qui comprend aussi les pauvres, c'en est fait: ce sont des Loix respectables, & qu'on ne peut enfraindre sans s'expesser à la punition.

Mais ces plus que méchans, ces detestables hommes, quaique, par une convoitise insatiable ils aïent partagé tout à fait entre eux ce qui suffisoit pour mettre toute la Nation à son aise, seur selicité aproche-t-elle, pour cela, du bonheur des Utopiens? Ces heureux Républiquains ne se soucient nullement de Dame Monnoie, cette Reine de nôtre Mon-

de; ils n'ont que du mépris pour elle; la soif inextinguible de l'or, & de l'argent, cette hydropisie pecuniaire dont les Grans & les Petits sont attaquez parmi nous ne se trouve point en Utopie; & par là, quelle source seconde, copieuse, abondante de chagrins & d'inquietudes est tarie! Quelle prodigieuse moisson de crimes & de sceleratesse est arrachée jusqu'à la racine? Car qui ne fait que la fraude & la fourberie, la rapine & le larcin, les querelles, les tumultes, les différens, les séditions, les meurtres, les trahisons, les empoisonnemens; enfin, tant d'autres forfaits qu'on punit à la verité, par les tortures & par les suplices, mais dont on n'arrête pas le cours, quelque exemple qu'on en fasse, qui ne sait, disje, qu'en tuant la Monnoïe, il faut necessairement que tous ces Monstres moraux crèvent & périssent? Ajoutez à cela, que la crainte, l'inquiétude, les foins, les travaux forcez, les veilles, tous ces perturbateurs de la Vie Humaine s'évanouiront dès qu'on pourra éteindre l'amour de l'Argent.

La Pauvreté, même, qui seule a paru avoir besoin de Monnoie, si on suprimoit, par tout, les espèces monnoiées;

oui,

oui, la Pauvreté même, diminueroit. Pour mieux éclaircir cette thèse-là, pour la mettre dans un plus grand jour, remettez-vous, s'il vous plait, dans la mémoire, Messieurs, une année sterile, & où la Nature en a agi comme une Marâtre. Suposons que cette cruelle famine, que la disette a emporté plusieurs milliers d'hommes, je vous soutiens hardiment que si, la sterilité finie, on avoit visité, que si on avoit vuidé les greniers des Riches, il s'y fût trouvé tant de grains, qu'en les distribuant à ceux à qui la maigreur, la langueur de la faim a ôté la vie, en les leur distribuant: pendant qu'ils vivoient encore, s'entend; car il faut éviter l'équivoque; pas un seul habitant ne se séroit senti de l'inclémence de l'Air, & de l'infertilité de la Terre. On auroit pu fort aisément nourrir ces Compatriotes malheureux, si cette bénite & bienheureuse Monnoie, admirablement inventée, pour nous faire marcher dans le chemin de la Vie, n'étoit la seule qui dans une conjoncture de Famine, nous ouvre, avec sa clef d'or, la porte de l'autre Monde.

Je ne doute pas même, que nos Seigneurs les Riches ne sentent ces veritez-

là:

là: pour peu qu'ils aient de sens commun, pour peu qu'ils raisonnent, ils ne fauroient ignorer qu'une condition où on ne manque en quoique ce soit du necesfaire, vaut infiniment mieux que d'abonder en superflu: ils conçoivent qu'il est incomparablement plus utile d'être délivre de maux presque innombrables, que d'être tenté, que d'être comme assicgé par de grandes richesses. Quand j'v pense sérieusement, je ne puis m'imaginer que les Riches ne changeassent très-volontiers leur condition avec celle d'un Utopien: ils feroient cela pour leur inte êt, pour leur commodité, pour passer la Vie plus agréablement : mais ils le feroient aussi par l'autorité que doivent avoir les paroles, & les exemples de Jesus-Christ. Ce divin Sauveur, étant la Sazesse incarnée, ne pouvoit pas ignorer ce qui convient le mieux à l'Homme; & comme il étoit la Bonté même, il ne pouvoit nous conseiller que ce qu'il favoit être le meilleur. Il y a donc aparemment, long-tems, que nôtre Législateur Dieu auroit Utopié le Genre Humain, auroit mis tous les Gouvernemens du Monde sur le pié de nos Insulaires: mais malheureusement ce divinRedempteur & Réformateur des Mortels, a trouvé dans son chemin un obstacle qui lui étoit insurmontable, à moins qu'il n'eût emploié sa Toute-puissance; quel est-il, à vôtre avis, cet obstacle? C'est une vilaine & monstrueuse bête, nommée Orgueuil, Superbe, Amour propre: il est certain que si cette bête vorace, Princesse & Mere de toutes les pestes de l'Ame, n'avoit point traversé les bonnes intentions du Fils Unique, du Messie, du Pere Eternel, tous les Hommes seroient à présent bons Utopiens, Utopiens à brûler. Mais cet execrable Orgueuil est d'une telle nature, qu'il ne mesure pas sa prosperité par ses propres avantages; il la mesure par le malheur d'autrui. Quand on offriroit à la Superbe le parti de devenir Déesse, je vous répons qu'elle refuseroit sièrement, s'il lui faloit accepter l'offre, à condition qu'il n'y auroit plus sur la Terre de malheureux à qui elle, pût commander, & qu'elle cût le plaisir d'insulter. C'est un si doux, c'est un si grand charme pour l'Orgueil, de briller en comparant sa felicité avec l'état des misérables. Sire Orgueuil vous étale toutes ses richesses, toute sa pompe, toute sa grandeur; & pourquoi? Pour chagriner les Pauvres, pour les mortifier, pour leur faire sentir plus vivement les épines de leur déplorable condition.

L'Amour propre, ce serpent d'Enfer, rodant chez les Mortels, & laissant de vives & profondes impressions dans leurs ames, est la vraie cause de leur aveuglement: ce Serpent également venimeux, &, pour le moins aussi enchanteur que le Serpent du Paradis Terrestre, où le nôtre a pris naissance, empêche les Hommes de suivre la route la plus sûre & la plus unie; c'est une espèce de Remore qui retarde, qui recule nôtre Navigation sur l'Ocean de la Morale, & qui nous fait perdre la vaste & immense Mer de l'Eternité bien heureuse. Ce maudit Amour propre est imprimé trop avant dans le Cœur Humain pour oser esperer qu'il en sorte jamais. Je souhaiterois de toute mon ame que tous les Etats du Monde fussent bâtis sur les mêmes fondemens d'humanité, que l'Etat dont je viens de vous faire la description: mais, comme je n'oserois esperer que ce bonheur-là qui seroit celui du Genre Humain, arrive fi tôt, je me console, du moins en réfléchissant sur nos Utopiens: ce sont ces Elus, tirez de la Masse de Perdition, ce font

LIVRE SECOND.

sont eux qui, par une saveur spéciale du Ciel, ont eu le gros Lot en fait de Societé Civile. Ce Corps Politique est établi sur des Loix, qui, non seulement procurent aux Membres un bonheur accompli; mais même un Bonheur, qui, suivant toute aparence, & autant que l'Esprit Humain peut pénétrer dans l'Avenir,

durera, autant que les Siecles.

Nos Insulaires, aïant exterminé chez cux, avec les autres Vices, l'ambition, & les factions, leur République est à couvert des atteintes & des secousses de la Guerre Civile. Guerre qui a ruiné, qui a renversé de fond en comble, tant de Villes riches & puissantes. La Concorde Nationale, la tranquilité d'Etat, la Paix domestique est inviolable, chez les Utopiens. La jalousie poussa autrefois tous les Princes Voisins à faire des tentatives sur l'Utopie; &, quoique toûjours repoussez, ils retournoient souvent à la charge, mais enfin, voiant bien qu'il n'y avoit rien à faire; & que, loin de pouvoir conquérir ce bel Empire, il n'y avoit pas même moien de l'ébranler, à cause de la solidité de ses Loix, ces Princes jaloux & ambitieux ont laissé l'Utopie en repos; ils l'ont abandonnée à sa SaSagesse, à son Humanité, à son incom-

parable Bonheur.

Ce fut ici où Raphaël finit son histoire & ses judicieuses réflexions. l'avois beaucoup à lui répondre & à lui objecter. Il me paroissoit une grande absurdité dans les Loix, & dans les mœurs de ses Utopiens: leur maniere de faire la Guerre. de traiter la Matiere Divine, & d'exercer la Religion; enfin, leurs autres Coûtumes, tout cela me choquoit. sur-tout, cette Communauté de biens & de vivres n'étoit nullement de mon goût; & neanmoins, c'est le fondement, c'est le pivot de leur République. Quoi, disois-je en moi-même, un Etat sans commerce d'Argent? En faut-il davantage pour détruire entiérement la Noblesse, la Magnificence, la Splendeur, la MATESTE; enfin, les vrais, à ce que la Multitude s'imagine, & les beaux ornemens d'une République?

Mais je voiois bien que la longue narration d'Hythlodée devoit l'avoir fatigué: d'ailleurs je ne savois pas s'il étoit assez bon Philosophe pour suporter patiemment, pour prendre en bonne part une contradiction. C'est à quoi je sis d'autant plus d'attention, que je me souvins de

lui :

lui avoir vû censurer certaines Gens, qui, de peur qu'on ne les croie pas assez favans, s'ils n'inventent sur le champ, trouvent toujours à critiquer les inventions des autres. Je suprimai mon oposition; j'éteignis toutes mes lumieres contrariantes; &, après avoir loué beaucoup la République Utopienne, & l'agréable Récit de nôtre Ami, je le pris par la main: & je le fis entrer pour prendre un soupé, dont, assurément, il devoit avoir grand besoin, après avoir parlé si long-tems. Je lui dis, pourtant, avant de nous mettre à table, qu'une autre fois, nous aurions le loisir d'aprofondir davantage cette matiére-là, & de jouir plus long-tems, de son aimable & instructive Conversation : Dieu . m'en fasse la grace! Il n'y a rien que je fouhaite avec plus d'impatience & plus d'ardeur. Cependant, quoique je ne pufse pas aprouver tout ce que Raphaël nous avoit dit: Personnage très-docte, neanmoins; très-savant: & qui entend à fond les affaires humaines, c'est ce qu'aucun Conoisseur ne sauroit contester: cependant, je ne laisse pas d'avoiier que certaines Loix de la République Utopienne sont d'une Politique & d'une Morale ad-P.64

mirables. Fasse le Ciel, que nôtre Monde, ce Monde aveugle & corrompu, où la Raison, la Verité, l'Equité sont si peu conuës, sont si étrangeres, fasse le Ciel que ce Monde puisse s'Utopianiser! C'est ce que je souhaite du sond de l'Ame, comme bon Individu de nôtre Espèce; & c'est ce que je n'espere point du tout. Adieu, Seigneur Lecteur: J'ai dit.

#### FIN.



TABLE

## TABLE

### DES

# MATIERES.

#### A

| ansien de Pile Titabie                                                          | IOI      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Braza, nom ancien de l'Ile Utopie.                                              | 65.66    |
| Achoriens, Nation, & on firuée.                                                 |          |
| Actions, toutes Actions, sans excep                                             | 185      |
| Vertus, tendent à la félicité.                                                  |          |
| Ademe, nom du Prince des Vtopiens.                                              | 130      |
| Adultere, puni de mort & quand.                                                 | 231      |
| Affaires d'importance renvoiées au Tribunal des                                 | Sypna-   |
|                                                                                 | 11/      |
| jamais discutées le même jour qu'elles ont été                                  | brobo-   |
| Files                                                                           | 117      |
| demisuleure aneantie par qui & comment. 31                                      | , 32, 33 |
| une profession commune en Utopie.                                               | 112      |
| Alamilla A imantee - Montie le Noite                                            | 14       |
| Alaopolites, une certaine Nation.                                               | 253      |
| - tombent en Servitude.                                                         | 254      |
| all'an des Tischient                                                            | 243      |
| of the Address of non Das 13 Maielle.                                           | 293      |
| Las biorraries comment its tout traites                                         | 189      |
| Amaurote Ville d'Utopie & sa situation. 102, 103. 10                            | 9, IIô.  |
|                                                                                 | . 112    |
| Ambaffadeurs, tirez de la Milice Savante.                                       | 130      |
| des Anemoliens, & leur Habillement superbe, t                                   | 68. 171, |
| Les Sangmottens, or long                                                        | 172      |
| Amis des Viopiens : qui font ainsi nommez.                                      | 245      |
| Amitié (l') est chez les H mains la plus grande d                               | cs Dou-  |
|                                                                                 | 365      |
| ceurs.                                                                          | 344      |
| Amour propre (1') depeint.  Aneantissement, de la Majesté, en quoi il consiste. | 73       |
| Anges Gardiens, font les esprits des Parens & des A                             | mis. 20¢ |
| Anges Galdiens, tout les elpites des rateins de sein                            | 92. 114  |
|                                                                                 | Anneaux, |
|                                                                                 |          |

| IA LL.                                                |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Anneaux, d'or portez en Vtopie, par cenx qui ont ce   | mmis    |
| quelque Crime                                         | 165     |
| Argent (l') estimé pour la Noblesse, Magnificence,    | fplen-  |
| deur & Majesté d'une Republique:                      | 346     |
| Armies (les) tenues fur pied, ont detruit l'Empire,   |         |
| & Villes des Romains & Carthaginois.                  | 29      |
| Armes, quand on les doit prendre. 25                  | 1,252   |
| Armures, d'une solidité necessaire.                   | 277     |
| Arts, de l'Utopie.                                    | 118     |
| - inutiles.                                           | 128     |
| - preferes aux vaines speculations.                   | 122     |
| - iuperflus.                                          | 118     |
| Atachement, Raphaël ne veut point s'attacher à un     | Prin-   |
|                                                       | 17, 18  |
| Attention dissipée par le trop grand jour.            | 319     |
| - necessaire à choitir une Femme.                     | 227     |
| Avares (les) sont de malheureux Hydropiques.          | 190     |
| Augures meprifes par les Viopiens.                    | 305     |
| Avocats inconnus en Utopie.                           | 240     |
| Avoir (l') on ne peut le faire accroître sans que qu  | elcun   |
| en souffre.                                           | 88      |
| В.                                                    |         |
| Barzane, nom ancien du Prince d'Utopie.               | 130     |
| Betes, point immolées dans les Sacrifices, & pour     | quel-   |
| le raison.                                            | 224     |
| Beufs, plus patients pour labourer la terre que les   |         |
| vaux.                                                 | 107     |
| Bien (le) Public, grands mots, mais mal observez.     | 332     |
| Biens en commun, n'est pas un moien de vivre agre     | able-   |
| ment, & les raisons pourquoi.                         | 89      |
| Bois, planté près de la Mer & des Rivieres, pourque   | i. 20-7 |
| Robbeur, en quoi il confiste.                         | 19      |
| Boufon', aimes par les Visop en'.                     | 234     |
| Bourreaux, ne portent point de profit dans la Socie   | té Hu-  |
| maine.                                                | 232     |
| Bravoure de Mars comment mife en usage.               | 273     |
| Brigueurs, n'entrent jamais dans le Gouvernement.     | 236     |
| Bruvare, des Viopiens, de quoi                        | 108     |
| Bumresques, est en Vrozien Religieux.                 | 309     |
| C                                                     |         |
| CAbarets, en Vione point de Eabarets.                 | 156     |
| Camb, comment on le doit fortiner.                    | 276     |
| Campagnards, en Utopie & leur maniere de wivre.       | 154     |
| Caratteres, des Contisans.                            | 59, 60  |
| Catalogue des Livres laiflez aux Vropiens par Raphael |         |
| 10 "12 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           | . 2.13  |

Casa

| DES MATIERES.                                             | 351 1    |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Catéchifme des Vropiens.                                  | 179      |
| Causes secondes.                                          | 306      |
| Chaines, de riches metaux chez les Viopiens,              | 165      |
| Champs (les) font les Meres Nourrices des Villes.         | 153      |
| Changement des Maisons, tous les dix Ans par le sor       | t. 113   |
| Chaffe (la) est le plus bas art de tuer chez les Vtopien  | s. 193   |
| - une sottise pour les Viepiens.                          | 192      |
| Chasseurs, sont feroces & cruels,                         | 191      |
| - naturellement durs.                                     | 193      |
| Chercher la Commodité sans offenser les Loix est pr       | uden-    |
| · cc.                                                     | T\$4 4   |
| Chevaux, sont en petit nombre en Viopie.                  | 107      |
| Choses (les) Humaines, doivent être miles dans un         | équi-    |
| libre.                                                    | 43       |
| Christianisme (le) estime par les Vropiens & pourquoi. 28 | 6,287    |
| Coffre fort, Grand Autel du Genre Humain.                 | 131      |
| Colleges Publics, où on prend des leçons avant le         | Soleil   |
| levé.                                                     | 122 :    |
| Celonies des Utopiens, quand & comment on les établ       | it.140   |
| - detruites quand & pourquoi.                             | 141      |
| Combat de Cornouaille & de France.                        | 26       |
| Commerce des Vropiens                                     | T 2 8    |
| Communauté des biens est le fondement de la Republique    | 10.346 L |
| Condition, où on ne manque pas du necessaire, mei         | leure    |
| - que le superflu.                                        | 342      |
| - des Laboureurs pire que des Bêtes & où.                 | 226      |
| Confessions , Comment elles se font chez les Viopi        | ens & .  |
| pourquoi                                                  | 321      |
| Consciences Philosophiques sont extremement rares.        | 297      |
| Confeil des Protophilarques avec le Prince de trois er    | trois    |
| jours.                                                    | 116      |
| Conseillers (des Princes) la plupart n'ont point aff      | ez de    |
| tête ou manquent de courage & de sincerité.               | 20       |
| Conspiration des Riches & ou.                             | 338      |
| Contemplation, la) de l'Univers & en admirer, louër,      | benir;   |
| & en remercier l'Auteur est une fonction du cul           | te Di-   |
| vin.                                                      | 306      |
| Contemplations, recompensées dans cette Vie ou dan        | s l'au-  |
| tre,                                                      | 214      |
| - & pourquoi.                                             | 71.22    |
| Conveniens tant particulieres que générales doiven        | t être   |
| observees.                                                | 184      |
| Conversations, de Raphael Hythlodée touchant la m         | cilleu-  |
| re constitution d'une Republique,                         | * I      |
| Corpalence, des Vtopiens.                                 | 206      |
| Corru teurs (les; du Mariage punis d'une Servitude du     | fe, 231  |
| r.                                                        |          |

## TABLE

| Coupure, qui joint l'Utopie avec le Continent.           | TOI                |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Contumes (mauvailes) ce qu'elles font.                   | 194                |
| (rainte (la) produit l'avidité insatiable d'avoir.       | 142                |
| Croïance que les Bêtes out auffi une Ame.                | 2.98               |
| D.                                                       | . <b>.</b> .       |
| Defense aux Citoïens de s'entre-consulter sur les        | affaires           |
| Derfles sont exclus par les Viopiens de la Magisti       | 116                |
| charges.                                                 |                    |
| Demandes continuelles ou grondeuses d'une Femn           | 297                |
| Demelez, de Henri VIII. avec l'Empereur Charle           |                    |
|                                                          | 8 V. I<br>126, 127 |
| Denonciateurs, de quelque dessein'; recompensés          | 8 com-             |
| ment,                                                    | 50                 |
| Deputés envoyes tous les ans au Senat d'Amas             | urate Se           |
| pourquoi.                                                | 156                |
| Description d'un Conseil en France, 62, 63, 64,65        | 66.67              |
| 61                                                       | - 71.77            |
|                                                          | 7, 98, 99          |
| - des Avocats.                                           | 240                |
| Direction of matters                                     | 158, 119           |
| Devosr d'un Prince à l'égard de ses Sujets.              | 72                 |
| Dien, il n'y a point d'endroit d'où on ne puisse aller à | Dieu.              |
| - recompense la perte d'une legère & courte volu         | Dré. 18c           |
| - remplit tout l'Univers, par fon vouloir & la t         | ouislan-           |
| . CC                                                     | 283                |
| - est adore par les Viepiens.                            | 284                |
| - (le) Argent est le Mobile seul & universel.            | 84                 |
| - metal c'est l'or & l'Argent.                           | 158                |
| Differens des particuliers apaisez au plus vite.         | 116                |
| Dignité la) d'un Prince est de regner sur des Opu        | ilens &            |
| non fur des Gueux.                                       | · 73               |
| Dine, les dines sont courts chez les Vropiens.           | 152                |
| Diredeurs de trente familles.                            | 114                |
| Difette (la) abatardit les cœurs, accoutume à sout       | •                  |
| reprime le courage pour la Rebellion.                    | 72                 |
| Dispute chez les Viopiens sur le nom de Plaisir.         | 198                |
| Disputeurs, (Armes des) sont la réputation au            | _                  |
| reponfes.                                                | 38, 39             |
| Distribution des Terres en Vropie, & leur Grandeur       | _                  |
| Divination & l'Astrologie Judiciaire une imposture.      | 177                |
| Divination méprifée chez les Utopiens.                   | 305                |
| Divinité (la) aime peut-être qu'on l'adore & serve       | -                  |
| Divorce nommé la bonne Déesse.                           | 112                |
| Donleur (12) cunemie mortelle de la Volupié,             | 235                |
| Dentent (1-) eutremite morrette ac ve Latable.           | Don-               |
|                                                          |                    |

| DES MATIERES.                                                   | 3 5 3        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Douleur (la) ennemie de la santé.                               | Thid.        |
| Droit de la Guerre en quoi il consiste.                         | 317          |
| Difications, dans les prieres Vtopiennes, lesquelles            | elles<br>329 |
| font.  Egards parmi les Viopiens pour ceux qui sont impuissa    |              |
| egaras patini ies otopiens pour ceux qui ione imp               | 334          |
| Eglise de Nôtre Dame à Anvers & sa description.                 | 4            |
| Election, d'un Prince d'Viopie, comment elle se fait.           | 115          |
| Enfans, sont en Utopie sous le commandement des                 | Pa-          |
| rens.                                                           | 141          |
| - des Esclaves n'heritent point l'Esclavage.                    | 217          |
| Ennemis font ceux qui font tort aux autres.                     | 250          |
| Entrée dans les maisons d'Amaurete permise à chacu<br>pourquoi. | 112          |
| Equité (l') naturelle ne veut point de Commentaire              |              |
| matiere de Foi.                                                 | 292          |
| & pourquoi.                                                     | 293          |
| - une Vertu presque inconnuë en ce Monde.                       | 348          |
| Esclaves d'Utopie.                                              | 217          |
| - Utopiens traités plus rigoureusement que les étran            | 218          |
| ani G annahama Gana ana                                         | 233          |
| - qui se revoltent sont tuez retablis & quand.                  | Ibid.        |
| Esperance l') de se demarier, mauvais moien pour                | faire        |
| regner l'Amour.                                                 | 230          |
| Etalage Viril, montré à l'Amante soit Fille ou Veuv             | 2.226        |
| Etude des belles Lettres dans la suspension de travai           | 1.122        |
| Evidence (l') est comme l'Aurore du foleil intellectue          | . 294        |
| Excommunication (1') en usage chez les Utopiens.                | 311<br>320   |
| Exercice public dans les Eglises prudemment digeré.             | 320          |
| Fabrice aimoit mieux commander aux Riches , q                   | ue de        |
| l'etre lui-même.                                                | . /3         |
| Familles, champêtres & leur nombre des personnes.               | 103          |
| Farder (le) est une Coutume infame.                             | 235          |
| Femmer, allant à la Guerre font rangées près de leur            | 270          |
| ris & pourquoi.                                                 | 126          |
| - travaillent chez les Utopiens fervent les maris.              | . 141        |
| Fir (le) plus estimé que l'Or ou l'Argent chez les Vin          |              |
| The (10) plus entine que l'or ou l'ingent enter                 | 161          |
| Fêre (jour de) tous les mois.                                   | 108          |
| Fierie, Vice par lequel un Prince tombe dans le me              | pris &       |
| la hame de les Sujets.                                          | 7.4          |
| Finisete le dernier jour du mois ou de l'année.                 | 321          |

| Flambeau de Mars, ce que c'est.                                                                  | 252      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Folie des Riches en quoi elle consiste.                                                          | 188      |
| Folie (la; aimée chez les Utopiens.                                                              | 234      |
| Fonction des Syphograntes, contre la Paresse, &c.                                                | 120      |
| Fornication punic & pourquoi.                                                                    | 225      |
| Fondre d'Excommunication quand le Pape s'en sert.                                                | 244      |
| Fourberies sous la couleur de l'equité, quelles.                                                 | 253      |
| Frugalité, moien efficace contre un Air mal sain.                                                | 206      |
| G.                                                                                               |          |
| Gargens & Filles servent ceux qui font à table.                                                  | 160      |
| Generaux des Viopiens, de quelles personnes i                                                    |          |
| font.                                                                                            | 268      |
| Gilles (Pierre) d'une Famille honnête.                                                           | 3        |
| - fes louanges.                                                                                  |          |
| Grandeur de l'île des Vio; iens.                                                                 | . 97     |
| Guerre (la) inconnue à Raphael.                                                                  | 20       |
| - necessaire de tems en tems.                                                                    | 26       |
| - ne merite pas le nom de gloire.                                                                | 251      |
| - cherchée par deux motifs.                                                                      | 29       |
| - quand elle est inde & leavine                                                                  | 141      |
| — quand elle est juste & tegitime.<br>— (de la) des Otopiens.                                    | 250      |
| - est une Aprentissage de Tuérie Humaine.                                                        | 251      |
| est le terrible flambeau de Mars.                                                                | 252      |
| - faite en vrais Hommes & quand.                                                                 | 258      |
|                                                                                                  |          |
|                                                                                                  | . T35    |
| - durent deux ans.                                                                               | 135      |
| Harpagens (less, perdent souvent ce qu'ils ont per                                               |          |
| perdre.                                                                                          | 191      |
| Hau Jer & Baiffer les Efpeces, moiens qu'un Roi peut                                             | paiet    |
| beaucoup à peu de frais.                                                                         | 68       |
| Heures pour le aîné & pour le soupé fixées & anoncée                                             | 5.145    |
| Homicide : le, defendu par Dieu & commis quand on                                                | pend     |
| un Voleur.                                                                                       | 41       |
| Hommes d'une bonne éducation, sont plus punissable                                               | s que    |
| les autres.                                                                                      | 2 18     |
| Hotelleries, hors les Villes, pour les Malades & com                                             | ment     |
| fervies.                                                                                         | 144      |
| Humanite (l') veut que l'Homme console & sauve l'1                                               | Hom-     |
| me,                                                                                              | 132      |
| Humanité est d'avoir soin du benheur public.                                                     | 174      |
| Hydropisie pecuniaire ne se trouve point en Utopie.                                              | 340      |
| 1                                                                                                |          |
| Jardins, derriere chaque Maison en Amaurote. 11<br>Jeux de Hazard & ce qui en depend, point coun | 2,113    |
| J. Jenn de Hazard & ce qui en depend, point conn                                                 | us ca    |
| Utopie & lesquels en usage.                                                                      | 125 -    |
|                                                                                                  | A 424.50 |

| DES MATIERES.                                                                                | 333       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jeux (le Plaisir des) une Volupté fotte.                                                     | 192       |
| Impression (1') de la Nature est d'obeir à la raison en tou                                  | 1.181     |
| Inclination (1') & l'Interet, quaud ils fe trouvent dar                                      | is les    |
| Tribunaux, c'en est fait de la Justice.                                                      | 243       |
| — individuelle doit être la plus forte.                                                      | 250       |
|                                                                                              | 205       |
| Iniquité Politique est quand la Raison du plus fort l'en                                     |           |
| te.                                                                                          | 253       |
| Instruttions de la jeunesse & des enfans.                                                    | 312       |
| Instrumens (les) de Musique chez les Vtopiens sont                                           | l'une     |
| Harmonie exquife.                                                                            | 328       |
| Intelligence supreme & incomprehensible veneree &                                            | com-      |
| ment.                                                                                        | 329       |
| Jours de fête des Utopiens,                                                                  | 1 leurs   |
| Irreligieux (les) il leur est defendu de disputer sur sentimens avec le vulgaire.            | 298       |
| Justice influent sur les Sujets ou le vulgaire.                                              | 247       |
| - des Princes est leur vertu.                                                                | 248       |
| 7                                                                                            | . 51      |
| I Midour (la) ne doit point être raillée.                                                    | 234       |
| Laboureurs des Terres sont changes tous les ans.                                             | 104       |
| leur emploi.                                                                                 | 107       |
| Langue (la) des Athonieus est celle des Philosophes.                                         | . 8       |
| Larcin ne merite pas la mort.                                                                | <u>25</u> |
| Liberté de l'exercice dans les Arts.                                                         | 120       |
| - de Religion erablie par les Viopiens & quand.                                              | 291       |
| Libertin () n'est pas obligé en Utopie de trahir sa pensé                                    | 252       |
| Loi (la) du Talion est de le vanger.<br>Loix pour les Vieillards & Vieilles, d'être Moines & |           |
| ligicales & comment on les entretient.                                                       | 6,57      |
| parmi les Macariens, contre l'injustice du Prince.                                           | 76        |
| - (la multitude des) source d'une infinité de Procès.                                        | 85        |
| - penales écartent le vice & le Crime.                                                       | 235       |
| _ leur but, ce que c'est.                                                                    | 24T       |
| - touchant la liberte de Religion.                                                           | 291       |
| - (les) penales tiennent les Athées en bride.                                                | 296       |
| Louanges (les) de Dieu chartées dans les Temples Vto                                         | 327       |
| Lumieres (les) du Peuple sont très-courtes.                                                  | 241       |
| М.                                                                                           | -7.       |
| Magistrats de l'Utopie.                                                                      | 115       |
| - Iont hommez reies.                                                                         | 236       |
| Mazistra:ure (la) Viopienne, donne le loifir de cultive                                      | r fon     |
| esprit & de jouir de soi par la liberté du Cœur.                                             | 137       |
| Maisons en Viopie, comment elles étoient ci-devant & a                                       | pres.     |
| IIA. MA                                                                                      | Ifons.    |

| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maisons infames ne sont point en Utopie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156     |
| Maireffe montrée toute nue à l'Amant par une Matroi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Malades traités avec affection & charité par les Utopies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15. 219 |
| - incurables confolés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220     |
| - exhortés à se faire mourir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221     |
| Maladie (12) repand une amertume fur tous les Plaisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Malheureux (faire des) pour se rendre heureux est u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| justice criante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184     |
| Marche au milieu des Villes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142     |
| Mariages des Vropiens & à quel âge ils se font.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222     |
| - est un étrange ou bizaire engagement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225     |
| Marque venerable du Pontife des Viopiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239     |
| Matiere d'état, trois jours en deliberation, avant d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e rien  |
| conclure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116     |
| Maxime pernicieuse, est qu'on doit affoiblir son enner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ni pay  |
| tous les endroits possibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278     |
| Medecine (art de la) fondé sur la Conjecture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213     |
| Mendians (les) font les plus querelleux & ardens por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| revolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Mendiesté, inconnue parmi les Vtopiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156     |
| Metaphysique (1a) finement raillée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177     |
| Metiers pénibles sont pour les hommes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119     |
| Milice savante parmi les Viopiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130     |
| Milien trouvé par Viopus, à l'affaire & à la Vie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rau-    |
| tre Monde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294     |
| & en quoi il consiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295     |
| Ministres du Labourage de & l'Agriculture, sont non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cule-   |
| ment pas estimés, mais mêmes regardes comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la lie  |
| d'un Etat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 337     |
| Ministre du Mythra & fa Veneration parmi les Utopien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 327   |
| Miraeles font des évenemens furnaturels qui arrivent f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| concours des Caufes Secondes, & les Ouvrages d'une D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| té.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306     |
| Mode (12) un Tyran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119     |
| Mojens efficaces coutre un Air mal fain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206     |
| Moissonneurs en Utopie envotés par les Villes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108     |
| Monarques possédez du Demon de l'Ambition, ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| nent point leurs promesses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248     |
| Monnye, Reine du Monde, est en mépris chez les Viopies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.340  |
| Mort (une) contente, la plus heureuse heure du p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | anage   |
| fur la Boule Terrestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303     |
| - la) défaiseuse du lien conjugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 229     |
| - de Philosophe comment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273     |
| Mertels (les) sont heureux chez qui la Religion, ni le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fana -  |
| tisme n'introduisent point la discorde sanglan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | te &    |
| meurtriere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289     |
| Property of the state of the st |         |

| DES MATIERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 357     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Morton ( Jean ) Archevêque de Cantorberi, & Card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nal,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Moras (Thomas) Citoïen & Vicomte de Londres En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | voić    |
| Moras (Indinas) Chores de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 2    |
| en Flandre.  - va à Anvers, pour voir cette grande & belle Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 3     |
| Musique (la) Viopienne en quoi elle consiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328     |
| Mythra, en Langue Viepienne un Etre infini, Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284     |
| Mythra, en Langue Otopienne M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •       |
| NAture une bonne Mere, a placé le meilleur à de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cou-    |
| Ature une boune Mete, " Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16E     |
| wert.  (impression de la) est d'obsir à la Raison en tout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1 . 1 |
| (Impremion de 12) en d'occident de 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183     |
| (la) exige de nous une Vie douce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 7     |
| Navigation, (Docteur en) son Air décrit.  a voïagé comme un Visse & un Platon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8       |
| — a voiage comme un only & quand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247     |
| Negotiations, tont trompenies, ou de quantitations, tont trompenies, ou de quantitation (negotiations), tont trompenies, ou de quantitations, tont trompenies, trompen | 21 85   |
| Nephelogetes, entrent en Guerre aves les oussystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 253     |
| pourquoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26      |
| Nubles comparez avec les Guêpes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334     |
| - inutiles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30      |
| dedaignent tout ce qui n'est pas hors de la foule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188     |
| Nobleffe une Chimére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102     |
| Nombre des Villes en l'Ise d'Utopie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| - de Mortels Oilifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127     |
| des Familles dans chaque Ville d'Utepie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138     |
| Nourriffes & Nourriffons sont dans une Sale à part.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,149    |
| O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 760     |
| OR (l') a la Vertu de gagner tout, même les ennemis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100     |
| Orare. Comment off the anis a Labrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4-     |
| Ordre dans les batailles comment il est observé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274     |
| Orfévres, font inutiles en Vtopie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 934     |
| Orguenil (l') Princesse & Mere de toutes les Pestes de l'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THIC    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543     |
| Ouvrage, but de l'Ouvrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15      |
| faciles font pour les femmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119     |
| coute moins de peine en Veopie qu'ailleurs, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POUL-   |
| quoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131     |
| Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| P Aix (12) auffi falutaire que la Guerre eft ruineufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 L     |
| Parallele entre les Viopiens & les Nosses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 95    |
| Patience Philosophique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254     |
| Pauvrete inconnue dans l'Ile d'Utopie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156     |
| (remede contre la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340     |
| Bere & Mere de famille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104     |
| Persuasions, pour entrer au service de quelque Prince.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19      |
| Philasophia Civile decrite. 77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78, 79  |
| (sclon la, saine il n'est pas permis de mentir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| ,,,                                                |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Philosophie, (selon la faine) il n'est pas perm    | is d'user de  |
| distimulation ni de connivence.                    | 82            |
| fur les mœurs.                                     | 178,184       |
| Philosophie des Utopiens.                          | 184           |
| Philarque Magistrat de trente familles.            | 115           |
| Plaifir (du) on n'y renonce qu'avec peine.         | 162           |
| Plaisir (le vizi) divisé en deux parties & conf    | iste dans la  |
| douceur de la contemplation, & le souvenir         | d'avoir fait  |
| fon devoir.                                        | 195           |
| - de l'Esprit, sont les principales voluptez de    | e la Vie. 200 |
| de l'Ame confistent à pratiquer la Vertu &         | k de n'avoir  |
| rien à se reprocher pour la conscience.            | 201           |
| Platon (Sentence de) que les hommes feront heu     | reux quand    |
| les Philosophes regneront.                         | 61            |
| - déclare que les sages doivent s'éloigner du      | Gouverne.     |
| ment & pourquoi.                                   | 83            |
| Polygamie leverement defendue dans l'Utopie.       | 228           |
| Pohrons (des) Comment en s'enfert.                 | 269           |
| Polytoites , Nation dependante de la Perfe & un    |               |
| Peuple.                                            | 44            |
| - Comment ils traitent les Voleurs.                | 47, 48, 49    |
| Poule, ne convent point en Utopie.                 | 107           |
| Pourvoleurs des Hopicaux & leur foin.              | 144, 145.     |
| Precautions, pour regler une Republique.           | 87, 88,       |
| Pricheurs, accusés d'avoir accordé aux Hommes      |               |
| · moder la Doctrine Evangelique à leurs Passion    |               |
| Prechers, ont ouvert un chemin à l'iniquité.       | 82            |
| Predict ons meprifees par les Vtopiens.            | 305           |
| Prejuge (le) eft un Monseigneur parmi les fourmis  |               |
| a rejuge (le) en un monjegnen parint les tourins   | 136           |
| Présages meprisés des Utopiens.                    | 405           |
|                                                    |               |
| Presens (les) ont une grande Vertu pour exciter au |               |
| Prodigués en Europe aux Nobles, à des              |               |
| à des Jonaillers.                                  | 336           |
| Prêtres tirés de la Milice savante.                | 130           |
| comment punis.                                     | 314           |
| font des priéses, demandent la Paix & la V         |               |
| (!es) sont en petir nombre & pourquoi.             | 315           |
| leur vie fort exemplaire.                          | 310           |
| leurs fondions.                                    | 311,312       |
| - fe marient.                                      | 313           |
| font assis avec le Syphograme au milieu de         |               |
|                                                    | 150           |
| font en grande vénération.                         | 316           |
| prient quele combat ne soit sanglant.              | 317           |
| Pretreffe en Viopie.                               | 313           |
|                                                    |               |

| DES MATIERES.                                         | 359       |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Prevention (12) fait croire que ses Ancêtres ont été  | infailli- |
| bles.                                                 | 22        |
| Prieres qu'on fait dans les Eglises, comment elles so | nt com .  |
| polees.                                               | 320       |
|                                                       | 329, 330  |
| font conçues en termes choisis & méditez.             | 328       |
| Primifetes sont les derniers jours du mois ou de l'an |           |
| comment ils font celebrez.                            | 331       |
| Prince des Viepiens à quoi reconnu.                   | 236       |
| Princes (la piupart des) s'occupent à la Guerre & à   | conque.   |
| rir, justement ou injustement de nouveaux Ro          | iaumes,   |
| plûtôt qu'à les gouverner avec équité.                | 20        |
| Principauté en Utopie est à vie conditionellement.    | 115       |
| Principes d'un Conseil de Maitre.                     | 71        |
| Probite (12. d'une Femme terre le Nœud du Mariage     |           |
| Production, chacen sime fa production.                | 21        |
| Protophylarque Directeur des 10 Syphograntes.         | ris       |
| Proverbe, montrer le soleil avec un flambeau.         | 2         |
| Provisions, pour deux ans & pourquoi.                 | 157       |
| Prevorance des Utopiens, par des signes.              | 177       |
| bien fondée.                                          | 336       |
| Puissance (la Toute) celui qui la possede n'a ni supe | érieur ni |
| égal en Divinité ni en Majesté.                       | 285       |
| Punition des Voleurs, n'est ni équitable ni utile.    | 24        |
| - de ceux qui voïagent sans lettre du Prince.         | 155       |
| - de ceux qui veulent roder dans les Campagne         | es. ibid. |
| - de certains crimes pas reglée.                      | 232       |
| Pyropes, sont de certains morceaux mêlez d'or &       | d'airain. |
|                                                       | 166       |
| R.                                                    |           |
| R Aisen (la) produit la crainte de Dieu.              | 181       |
| —— du plus fort.                                      | 338       |
| - nous mêne à une Vie peu chagrine & à aider l        | es autres |
|                                                       | 181       |
| peu connuë dans ce Monde.                             | 348       |
| Raisons contre la persecution.                        | 294       |
| Raisonnemens des Vropiens sur la vanité des Mortels.  | 173,174   |
| —— fur la Morale.                                     | 180       |
| Ra haë! Hythlodee, Portugais de Nation.               | 8         |
| fait son Vollage avec Americus Vesputius.             | Ibid.     |
| - reste avec cinq autres dans la nouvelle Castille    |           |
| - debarque à Taprebane, vient à Calient & ret         |           |
| Portugal.                                             | ibid.     |
| comment il s'insinue peu-à-peu chez ces Nati          |           |
| - est avec ses camarades, bien traite de certai       |           |
| , ,                                                   | ibid.     |
| Cont                                                  | Raphael   |

| decouve dado t                                               |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| découvre des Boulgs, des Villes & des Rep                    | ublique   |
|                                                              | : 13      |
| est questionne par Morus & Pierre Cilles.                    | 14        |
| Rangement des Enfans danale To Pierre Gilles.                | 15        |
| Recompenses (les) inviers Lightes.                           |           |
| promifes par les au                                          | 224       |
| promises par les Utopiens à ceux qui tuent les adversaire.   | Ir Prince |
| Oll les Confeiller                                           | 2         |
| pour ceux qui ont rempli laure                               | 260       |
| pour ceux qui ont rempli leurs devoits en l'aut              | reMon.    |
| Recreations des Vionient après le Cours                      | 296       |
| Tisk on the blobie                                           | 125       |
| Remede pour le guérir de la pauvreté.                        | 82,183    |
|                                                              | 241       |
| Rentiers, ne font bons dene la Societat                      | 344       |
| Restiers, ne sont bons dans la Societé Humaine qu<br>nombre. | 'à faire  |
| Repas, (les) commences par une le Questo                     | 337       |
| Repas, (les) commencez par une lecture des bonnes r          | nœurs.    |
| eternel.                                                     | 152       |
| Republique (dans la) de Platon, tout est commun,             | 228       |
| dans celle d'Utorie chacun possede le sien.                  | 80.       |
|                                                              | ibid.     |
| Republiques où on vit selon les Regles dela vraïe sage       | elle ne   |
| Repudier une Femme                                           | 16        |
|                                                              | 229       |
| leurs Ancêtres.                                              |           |
| Rues d'Amaurote & leur largeur.                              | 22        |
| Rufes (les) plus estimées chez les Utopiens que les Bara     | 112       |
| and any time due ics Bara                                    |           |
| inventées par qui & pourquoi.                                | 257       |
|                                                              | 3 3 9     |
| SAlis, où demeurent les Syphograntes & où l'on pre           | nd le     |
| pour les nouveilles & name il                                | 144       |
| Tome scavics Day des Valete                                  | 149       |
| with file and confunts                                       | 146       |
| parfaite eft le souverain plaisir.                           | 197       |
| ne peut être fans volupte.                                   | 197       |
| Dante (14) 12 premiere en rang des volumes                   | 199       |
|                                                              |           |
|                                                              | 176       |
|                                                              |           |
| Senat confifte à Amaurote en 200 Magiffrate                  | 3 08      |
| Gentler's Maillimes.                                         | 115       |
| Santimens, Personne ne peut s'empêcher de croire ce          | 98        |
| The semberset de ctorie ce                                   | qui       |

| DES MATIERES.                                          | 145 -     |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| parolt le plus croïable.                               | 297       |
| Separation mutuelle des Epoux quand & comment.         | 210       |
| Derment du nouveau Roi des Macariens, de n'avoi        | t jamaja  |
| plus de 1000 Livies, dans ion Engrene                  | 75        |
| Dervice, difference entre Infervire & Service          | 7.8       |
| orvirude tombe lur le crime, la scéleratesse le foi    | fale att. |
| elle n'est pas moins rigoureuse aux Scélerat           | goe la    |
| more.                                                  | . 232.    |
| Situation de l'Ise des Utopiens.                       | 97        |
| Debriete, moien efficace contre un eie mal fein        | 206       |
| witars, une rent en France & pourquoi                  | 28,29     |
| borr thange & tourne comme une Girollette.             | 276       |
| Source de bravoure n'est point dans le maniement       | des A-    |
| mes.                                                   | 30        |
| des Vols. 25, 27, 31, 32, 3                            |           |
| de la dilette en Anglaterre Rec                        | 4, 35, 36 |
| Durce des Guerres.                                     | 246, 247  |
| de decouragement & d'on elle vient                     | 272       |
| D'AMBES CISCES à CONT qui ont rendit Graice à la Datei | C. 235    |
| omperieurs de l'amilles sont les plus viens            | 710       |
| omplites qui attendent les Criminels & les vicieux ap  | rès cette |
| V1C.                                                   | 295       |
| Syphograntes Magistrats de trente Familles.            | TTE       |
| travaillent comme ceux du commun pour do               | nner e-   |
| xemple,                                                | 129       |
| Т.                                                     |           |
| T Emperance moien efficace contre un air malfain.      | 206       |
| Temples en chaque Ville sont Treize.                   | 3 1.0     |
| — fuperbes.                                            | 218       |
| fans Peinture de Dieux.                                | 320       |
| Tems necessaire à la Deliberation.                     | 117, 118  |
| Temficius Deputé de Charles V. Prévôt de Mont-Caffel,  | 2         |
| favant dans l'art de la Negociation & bon Ora          | teur. 3   |
| 1 arres (10s) long labourees de vint Perlonnes de cha  | que Fa-   |
| mille.                                                 | 104       |
| Tolerance en matiere de Religion limitée & comm        | ent.295   |
| Traités (les) font inconnus aux Viopiens,              | 248       |
| - fort minces & fragiles.  leurs suites & fruits.      | 245       |
| Tranibore Directeur des dix Philarques.                | 248, 249  |
| Transports des denrées de l'Utopie & quand.            | 112       |
| des Marchandiles nortes & quand.                       | 157       |
| des Marchandifes par les naturels d'un Païs da         | ns celus  |
| des Errangers, meilleur que ceux ci viennent les       |           |
| Travail d'efetit & du corne moien fa-                  | 217       |
| Travail d'esprit & du corps, moien fur contre un sain. |           |
|                                                        | 207       |

Line

1 (20)

latte!

2/2,1

| 362 TABLE                                               |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Travail moderé en Utopie.                               | 120    |
| perperuel, la plus malheureuse destinée.                | 121    |
| des Vropiene leur fournit plus qu'ils n'ont besoin.     | 126    |
| Trefor (le) garde en Viovie comme un Rempart.           | 159    |
| Treve, comment observée par les Viopiens.               | 278    |
| Twiftal (Cuthbert) Collegue de Thomas Morus Chance      | icr. 2 |
| V. V.                                                   | -      |
| V Aineus condamnés aux dépens de la Guerre.             | 280    |
| Valets font traités humainement par les Viopiens        | 219    |
| Valeur des Utopiens, d'où elle vient.                   | 273    |
| Vanité des Riches.                                      | 188    |
| Vérité (la) est le Soleil intellessuel des Hommes.      | 294    |
| - une etrangere dans le Monde,                          | 348    |
| Verre (le) fort en ulage en Utopie.                     | 114    |
| Vertu (la entraine la Volupte honnête.                  | 180    |
| - eft de vivre selon la nature.                         | 181    |
| Vetemens, sont en Vropie uniformes.                     | 119    |
| Vetement du Peuple & des Prêtres dans les Temples.      | 326    |
| Verement du Sacrificateur, Symbolique & comment. 326    | 327    |
| Victoire remportée par les Viopiens fur les Abraxiens.  | 101    |
| Vie (12) Voluptueute est mauvaise ou bonne, & ce        | qu'il  |
| fuit de cela.                                           | 182    |
| Vie de l'autre Monde.                                   | 294    |
| Vieillards (les) font servis du meilleur aux Tables.    | IST    |
| Vicillesse la Mere des infirmitez & même une Maladie    | 229    |
| Villes & leur nombre dans l'Utopie.                     | 102    |
| font partagées en quatre quartiers égaux.               | 142    |
|                                                         | rifes  |
| d'assaut point mises au Pillage; mais ceux qui ont er   | npê-   |
| ché la Capitulation sont punis.                         | 279    |
| Violateurs (les) du Mariage punis d'une servitude dure. | 23 I   |
| Voiages des Utopiens.                                   | 154    |
| & ce qu'ils font en chemin.                             | 155    |
| de Outre Terre.                                         | 299    |
| Volenza, comment on les pourroit pour épreuve punir en  | An-    |
| gleterre.                                               | 53     |
| doivent restituer le Vol au proprietaire & non p        | as au  |
| Prince,                                                 | 47     |
| doivent être entretenus pour être en tems de nece       |        |
| des Soldats.                                            | 28     |
| doivent être condamnez à un Esclavage perpetuel         | 43     |
| en punition travailler pour le Public & ette nourr      | S. 48  |
| la crainte d'une peine trop rigoureule les inc          |        |
| tuer.                                                   | 43     |
|                                                         | 0,41   |
|                                                         | , 38.  |
| Y e                                                     | Leur 1 |

| DES MATIERES.                                                                                           | 363        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Volenrs, fource du Vol & des Voleurs.                                                                   | 5, 27      |
| Volonié (la) de fait punie comme la suite même & où.                                                    | 49         |
| - determinée reputée pour le fait.                                                                      | 233        |
| Valuntá fardée                                                                                          | 188        |
| - du corps est une douceur claire dans les sens, &                                                      | une        |
| fituation tranquile des Membres.                                                                        | 196        |
| - deshonnête a des fuites facheuses.                                                                    | 204        |
| - est la principale felicité Humaine.                                                                   | 178        |
| - definition de la Volupté.                                                                             | 185        |
| - bâtarde quelle.                                                                                       | 187        |
| Voluptes, permises & quelles:                                                                           | 153        |
| - étrangéres                                                                                            | 202        |
| - qui se prennent par les veux, le nez & les oreille                                                    | 5, 203     |
| Tifuriere inntiles chez les Utabiens ou dans leur Republi                                               | 4.334      |
| Vienciles de menage, meubles &c. pris dans les Ville                                                    | 5. 108     |
| - & données pour rien.                                                                                  | Ibia.      |
| Utopie une Ile fortunée.                                                                                | 90         |
| - fource de son nom.                                                                                    | IOI        |
| - tout y est commun hormis les femmes.                                                                  | 352        |
| - mais il n'y a ni pauvres, ni mendians,                                                                | 333        |
| Viopiens (les) ont extermine l'Ambition & les faction                                                   | 15.345     |
| - font laisez en repos & pourquoi.                                                                      | 345        |
| - out fort neu de Loix, tout utilement legle.                                                           | 84         |
| - raisonnent en Philosophes contre la pluralité des F                                                   | labits.    |
|                                                                                                         | 130        |
| - ne font jamais forces à l'inmile.                                                                     | 137        |
| font exemts d'une vaine & meprifable Ostentation                                                        | 16.7       |
| <ul> <li>ne sont point des Bouchers.</li> <li>donnent la septiéme partie de leurs dentées au</li> </ul> | A Dane     |
| - donnent la leptieme partie de leurs denices au                                                        | 158        |
| vres, où ils les portent à vendre.  — ne se servent à table que de la Vaisselle de te                   | TTE OU     |
|                                                                                                         | 162        |
| de Verre.  — sont persuadés qu'on doit observer toutes les co                                           |            |
| ione periuades qu'on doit obietrei toutes les et                                                        | 183        |
| tions raisonnables.  — non seulement les particuliers, mais aussi les Genera                            | 11 Y. T RA |
| - la plus reglée societé Humaine, un Peuple rar                                                         | e. ont     |
| une Republique heureuse.                                                                                | 206        |
| - fort d'une Corpulence legere, agile & vigoureu                                                        |            |
| - font promts & actifs.                                                                                 | 207        |
| - aifes plaifants, ingenieux.                                                                           | 208        |
| - infatigables pour l'Etude.                                                                            | Ibid.      |
| - Amateurs de la Philosophie.                                                                           | Ibid.      |
| - aprennent la Langue Grecque, sont Originaires de                                                      |            |
|                                                                                                         | 210        |
| - leur Langage à peu près Persien, sont redevables a                                                    | ux Em.     |
| ropéens de l'art d'imprimer & la fabrique du papi                                                       | er. 215.   |
|                                                                                                         | 714        |

| 364. TABLE DES MATIEI                                                        | R E S.             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Viopiens sont curieux de savoir ce qui sautres Nations.                      | e passe chez les   |
| - font Docteurs en Droit.                                                    | 240                |
| - ne perdent rien qu'aux dépens de tou                                       | te la Nation ace   |
| - punissent ceux qui ont maltraité un                                        |                    |
| l'Esclavage ou la mort.                                                      | 256                |
| - ne font point de rejouissances d'une                                       | liftoire. & pour-  |
| quoi.                                                                        | 2:7                |
| - hatent l'execution de leur dessein.                                        | 259                |
| - fe font honneur de mertre leurs ennemi                                     |                    |
| - leurs ruses en fait de Guegre.                                             | . 262, 263         |
| - ne forcent personne à entrer dans le                                       |                    |
| - leur railon d'encouragement                                                | 271, 272           |
| - ont finefle à tendre des pièges & à                                        | poster des Em-     |
| buscades.                                                                    | 275                |
| - sont d'une habileté singuliere à iuvent                                    | er des Machines    |
| de guerre.                                                                   | 278                |
| - l'Honneur de Genre Humain.                                                 | 278                |
| - n'ont pas part aux dépouilles de l'ens                                     |                    |
| - n'aiment pas de faire la Guerre fur leu                                    |                    |
| troduire dans leu: lle aucun secours et                                      |                    |
| - professent la Religion qui paroit la plu                                   | s raifonnable, 285 |
| - leur ardeur pour le Christianisme.                                         | 287                |
| - ne veulent pas qu'on persecute qu                                          |                    |
| Crofance.                                                                    | 290                |
| - font partifans de la sincerité & ditest                                    |                    |
| tion & le mensonge                                                           | 298                |
| - croient presque tous un paradis.                                           | 259                |
| - leurs mines & gestes aux enterremens                                       |                    |
| - croient les appritions des défunts heu                                     |                    |
| - croient qu'on doit gagner le Paradis pa                                    | ricitavan,ica bo   |
| cupations, les bons offices & les Oeu                                        |                    |
| Stantus Brings des Thaniens                                                  | 306, 307, 308      |
| Utopus Prince des Utopiens.                                                  | 291                |
| 77 Andres une Nation places a conne pa                                       | s de l'Altabie 262 |
| Z Apoletes une Nation placee à 500000 par font groffiers, farouches, & fauve | 10es 264           |
| - fe batent comme des Lions, & font in                                       | cormptibles Ikid   |
| - font des Soldats à gages.                                                  | 265                |
| - changent de service pour un sol plus                                       | ou moins. 266      |
| - deviennent Esclaves de l'Avarice.                                          | Itid.              |
| - font postez dans les endroits les plus                                     |                    |
| Zele outré dans la Religion est préjudi                                      |                    |
| fes zelateurs.                                                               | 299                |

a)

08.1 3. R

3 1, 1,

24 1.25 Ea-

:11 :15 :27

\$. 18 15.

COR COR

151 251

出版の対象





